Los. Assembly R no.

COURRIER DE L'OUEST

123 ave. Jasper E.

VOLUME III.

PETIT LAC DES ESCLAVES. Boyer Ferguson avait réuni chez se séparent au Landing, s'en al-

ici, les bons danseurs de la fameuse "Slave Lake Gigue" ne se couples prirent part au concours. siècle d'apostolat, chacun de leur se rétablit rapidement. Les juges déclarèrent champions, M. Charles Houle et Mademoiselle Clémence Beauchamp.

Pas n'est besoin de dire qu'on fit un ovation aux vainqueurs. A chacun on présenta une paire de mocassins du pays, magnifiquement brodés par les Sauvages.

que cette mémorable réunion prit

M. Wadel est retourne à Edmonton, après avoir arpenté 100 milles carrés dans l'arrondissement du Lac Esturgeon, à l'ouest du Lac des Esclayes. Cet endroit porte, dit-on, des ordres pour fai- en accord avec la loi fédérale. est encore inculte, mais M. Wadel nous assure qu'il n'y a pas rables, qui intéresseront tout l'A- BROSSEAU. d'endroit au Canada où le terrain thabaska. soit plus propice à l'agriculture.

M. Solomon Johnson, du Lac La Biche est passé quelques jours ici, chez son parent M. J. Boxer.

M. Geo. Harvey, gérant du pos-'te de la Baie d'Hudson est en tournée d'inspection au Lac Blanc.

Le Rév. Père Bothi, O.M.I., a oùvert une classe du soir où il enseigne le Cris de 7 à 8 heures. Les premiers élèves à s'enrégistrer furent MM. Dr Boulanger, A. C. Larivière et J. Thompson.

Nous nous attendons à avoir une ligne télégraphique en opération, d'ici à quelques mois, qui nous reliera à Edmonton.

La même ligne continuera jusqu'au Yukon.

Une pétition vient d'être adressée à l'Hon. Cushing, demandant au Gouvernement la construction d'un pont sur le Lac Butfalo. Ce une nouvelle soirée dramatique et plus fertile.

Nous espérons aussi que le Gouvernement nous donnera un débouché facile conduisant à la Rivière de la Paix. En oertains endroits, les chemins actuels ne méritent même pas ce nom.

Le Rév. P. Lefebvre, O. M. I., procureur du vicariat du MacKen zie, est retourné à St-Albert après un séjour à la mission St. Bernard.

EDMONTON

ARGENT

A PRETER

Ouvert tous les soirs et

nant d'être ordonnés prêtres sont Le jour de la St-Valentin, M. envoyés en mission de ce côté, ils lui tous les meilleurs danseurs des lant évangiliser le nord par des alentours pour un concours. Par chemins différents. En se disant au côté, ces deux missionnaires ne s'étaient pas revus. Aussi y eut-il où le Père Falher est supérieur, taine de milles au nord. pour recevoir le Père Lefebvre.

Puis le bal commença. Ce n'est sa famille et a installé une bouti- formée. Samedi a eu lieu l'élecqu'aux petites heures du matin que d'horlogerie près du poste de tion de nos officiers, qui a donné la Baie d'Hudson.

MM. Jean Benoit et N. Lahaie,

viendra dans quelques jours. Il ap- à tout le district de St. Albert, re exécuter des travaux considé-

#### ST. ALBERT.

Les trois frères Poirier et M. Allard qui étaient aller faire une ex- fils. cursion de chasse dans le haut de la Rivière Pembina sont revenus! ces jours derniers, très satisfaits lies soirces pendant les jours gras, de leur voyage.

La jolie propriété de M. Louis Levasseur vient d'être achetée par M. C. Bourgeois qui y fera sa demeure. M. Levasseur part pour le Petit Lac des Esclaves.

Mme D. Hébert et sa fille l'ont échappé belle l'autre jour l'orsqu'en revenant de l'école de St-Pierre leurs chevaux s'emballèrent et ne purent être contrôlés avant que la cariole eut versée.

Les occupants s'infligèrent de légères blessures en tombant. La voiture a été passablement endom-

Nous aurons, le 20 d ucourant, pont relierait la rive nord du Lac musicale donnée dans la salle pala plus populeuse, à la rive sud, la roissiale, au profit de la Cathé-

> A sa dernière assemblée, le conseil municipal a décidé de faire faire beaucoup d'améliorations dans la ville durant l'été.

On a commencé la construction d'un trottoir de la ville à la gare du C. N. R.

# MORINVILLE.

sur fermes en exploitation DEBENTURES D'ECOLES ACHETEES

CREDIT-FONCIER F.-C.

and the contraction of the contr

Chevaux et voitures de premiere classe a louer

PHONE 500

Batisse en Brique, coin première Rue et Clara

Etaient de passage à Morinville été tentée au Canada. Il y a 25 ans, deux pères oblats, cette semaine, MM. J. H. Picard les pères Lefebvre et Falher, ve- et O. Tessier d'Edmonton.

G. H. GOWAN, Gérant local

# FAITS DIVERS

ils brisaient le dernier lien avec malade, c'est Mme Gaudette qu'il naval projeté par les navires de compent pas. Une cinquantaine de la civilisation. Depuis ce quart de eut fallu dire. Madame Gaudette guerre anglais et d'autres mari-

> On parle de plusieurs cas de pifête à la mission de St-Bernard, cote à Clyde, village à une tren-

> Comme résultat de l'assemblée M. Louis Brideveau, autrefois dont nous parlions l'autre jour, du Landing, est arrivé ici avec notre Chambre de Commerce est le résultat suivant:

> M. P. S. Gaudette, président; du Landing sont ici pour quelques E. A. Hogan, Vice-President; Omer St-Germain, Secrétaire.

C'est l'intention de notre Cham-Notre député, M. Bredin, re- bre de Commerce de s'intéresser

Naissance. — Madame Narc (firard, un fils.

Medame Moïse Duquette, un

Nous avons eu plusieurs joentre autres chez M. Girard et chezM. Lambert.

Les voyageurs de la maison Révillon étaient de passage ici la semaine dernière.

#### Marché de Brosseau.

Avoine, 40 @ 60c. le minot. Orge, 50 @ 70 le minot. Blé, 50c. @ \$1. le minot, Foin, \$2.50 @ \$4 la tonne, Patates, 30 @ 50 c. le minot, Paille, \$1. le voyage.

UN BEAU PROJET.

Le ministre de la milice se propose de mobiliser 20,000 militaitri-centenaire.

ministre milice étudie u ngrand projet de mobilisation de quinze à vingt mille hommes de la milice can tdienne dans la dernière quinzaine de juillet, en rapport avec la prochaine célébration du troisième centenaire de Champlain; le plan est encore à l'état du projet, mais il est probable qu'il sera mis à exécution. La mobilisation de troupes à Québec dans de telles proportions n'a jamais

En plus d'une telle démonstration militaire ajoutant à la beau-

Mais jamais assez pour que

cela nous empêche de faire votre

travail de façon à donner la plus 💈

entière satisfaction à nos clients.

délivrons les effets. Vons serez

satisfaits de notre façon de tein-

dre, d'autres le sont et c'est pourquoi nous sommes toujours

Edmonton Pantorium

& Dve Works

Nous allons chercher et nous

La semaine dernière nous avons té du spectacle de la célébration merce, de l'industrie, des arts et revoir, peut-être adieu, à ce point, dit que M. P. S. Gaudette était qui se complétait du déploiement des sciences. L'agriculteur est indispensable

> pement de la milice à Québec remplacerait les campements militaires annuels, vu que l'entraînement

braham ferait disparaître la nécessité de l'entraînement aux camps. vement la question sous peu.

> TRIBUNE LIBRE. (Correspondance).

Monsieur le Rédacteur, J'espère qu'en vertu de l'hospitalité bienveillante de votre journal, vous voudrez bien accorder dans vos colonnes une petite place cette lettre adressée à l'auteur de l'article de tête de votre No. 22, du 5 mars, 1908.

#### Monsieur

Permettez-moi de vous remer- gués. cier, au nom de tous les Français, de la sympathie que vous leur ténoignez, sympathie d'ailleurs bien naturelle puisque les liens d'un même sang originaire nous font, comme vous le dites si bien, "cousins.'

En cette qualité de parent éloigné, je prends un vif intérêt à la prospérité de votre belle Patrie et par conséquent aux sujets traités dans votre journal - qui y contri-

Une phrase de votre dernier article sur l'immigration française m'a cependant paru outrepasser votre pensée:

res à Québec dans les fêtes du "-Nous avons déjà, dans l'Alberta, le noyau d'une colonie française qui est la bienvenue chez Jean-Baptiste qui doit avoir lieu nous. Nous désirons la voir aug- le 29 du courant pour la prise en menter et, sans vouloir offenser considération de la constitution personne, nous désirons que cette | telle que refondue par le comité | augmentation se produire surtout dans l'industrie agricole.

Ceci me semble un peu exclusif. Les qualités primordiales du cultiveteur français en feront un excellent colon. Mais, ne trouvezvous pas qu'en dehors de l'agriculture, il y a d'autres professions et d'autres métiers? Et vous savez sans doute, qu'en plus des épis dorés sur son sol, la France a sieurs Canadiens-Français. su faire d'amples moissons de lauriers dans le domaine du com- cartes, suivie d'un lunch.

à la colonisation et à la prospérines étrangères, l'expérience ga- l'é d'une nation, mais il n'est pas guée au point de vue militaire par le seul à y contribuer. Les colons les Canadiens serait très apprécia- qui, de jour en jour, sont obligés de s'éloigner des centres pour Si des arrangements satisfai- treuver des terres, ont forcément sants peuvent être effectués pour besoin de chemins de fer pour la réalisation du projet, le grou- écouler leurs produits; il faut donc des ouvriers, des industriels, des

ingénieurs. Votre phrase écrite, currente cades troupes sur les plaines d'A- lamo, semble assigner à l'immigrant français une place particulière dans l'agriculture; mais Il est probable que le Conseil tous les nouveaux arrivés n'aude la miliqe va résoudre définiti- ront peut-être pas pour la charrue l'amour et les dispositions de

Cincinnatus. Un homme appartenant à n'im porte quelle nationalité peut rendre des services au pays qu'il hahite par son travail, quel qu'il

soit et son intelligence. Vous-même, Monsieur, par vos écrits contribuez à l'agrandissement et à la richesse de votre Patrie, et faites ainsi peut-être plus pour l'agriculture que si vous abandonniez la plume pour prendre les manchons de la charrue.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distin-

L. C.

LE REVEREND M. DORAIS. Nous apprenons avec regret la

mort du Révérend M .Dorais, curé de Notre-Dame de Lourdes de Lamoureux, décédé lundi à l'hôpitlal d'Edmonton après une longue maladie.

Le Révérend M. Dorcis était un old timer; il était curé de Lamoureux depuis 16 ans.

Son service et sa sépulture ont lieu aujourd'hui à Lamoureux.

# SOCIETE ST-JEAN BAPTISTE

On est prié de se rappeler l'assemblée spéciale de la Societé Stnommé à cet effet.

# LA ST-PATRICE.

Mardi, le 17, fête de St-Patrice. nos compatriotes originaires d'Irlande ont donné dans la salle de l'Ecle Séparée, une jolie soirée. Toute la population irlan daise était là de même que plu

Il y eut concert ét partie de

#### NOTES.

Hier soir a eu lieu une assemblée du Club Catholique à laquelle il a été décidé de former une compagnie qui sera propriétaire du Club. La mission, par l'entremise du Rév. Père Grandin, a généreusement promis de souscrire 50 pour cent du montant total des actions qui seront vendues.

Nous apprenons les fiancailles

Le printemps semble etre commencé pour de bon. Déjà la neige est disparue presque complètement et notre soleil chauffe comme en juillet.

Malgré qu'on ne soit qu'en mars, les immigrants arrivent dé-

jà en grand nombre. Tout les matins le bureau de l'agent des terres est bondé de nouveaux colons allant foire leur entrée pour des homesteads.

Nos lecteurs pourront voir dans ce numéro l'annonce d'une troupe de comédiens qui seront à l'opéra durant la semaine prochaine. M. Clay Clement, qui joue les principaux rôles, est un artiste, dont les journaux américains disent beaucoup de bien. M. Clement est aussi un auteur dramatique distingué et sa dernière pièce, "The New Dominion," qui sera interprétée ici lundi, a eu aux Etats-Unis un retentissement extraordinaire. Par plusieurs, la pièce de M. Clement est considérée comme un ouvrage qui durera et sera répété sur la scène aussi longtemps que durera la langue anglaise.

# Vente a l'Encan

Crédit et Comptant.

Animaux de ferme, instruments agricoles et meubles de maison.

Les soussignés ont reçu instructions de M. Henry Edward, qui de Monsieur F.-X. Léger, du bu- abandonne sa ferme, de vendre reau de l'inspecteur des postes, à à sa ferme, l'ancienne place de Mademoiselle Alice Duhamel, niè- Levasseur (River lot 18), un milce de Monseigneur Duhamel d'Ot- le à l'ouest de ST-ALBERT. Voir le pavillon rouge à la barrière.

LUNDI, LE 30 MARS,

à 11 heures a. m. Les animaux et effets suivants:

> 8 chevaux, 18 bêtes à cornes,

60 porcs,

60 volailles,

Instruments et Meubles.

REPAS GRATUIT A MIDI.

Positivement sans réserve.

CONDITIONS: Achat de \$20.00 ou moins, comptant. Achat pour un montant plus élevé, 8 mois de crédit sur billet approuvé portant intérêt à 8 pour cent. Un escompte de 5 pour cent sera accordé sur tous les paiements comptents.

# Stimmel, Esplin & Sellick

Encanteurs.

Edmonton. 50 Ave. Queen's.

# LE PLUS GRAND ACTEUR & LA MEILLEURE TROUPE

qui soit venus à Edmonton, à

# EDMONTON OPERA HOUSE

semaine du 23 Mars

Mr. CLAY CLEMENT et sa troupe comprenant MIIe KATLEEN KARRIGAN

undi, 23 Mars La comedic de M. Clement
"THE NEW DOMINION"

" THE BELLS"

"LONDON ASSURANCE"

Vendredi, 27

Jeudi, ic 26 "PYGMALION & GALATEA"

MESSAGE DE WATERLOO

Samedi, 28 "THE MOUNTEBANK"

# THE THE ALBERTA - CANADIAN

INSURANCE COMPANY BUREAU CHEF------- EDMONTON.

J. R. Boyle, Président,

Jos. H. Gariépy, Vice-Président, W. B. Rourke, Asst. Secrétaire.

Une Compagnie de l'Ouest pour les Canadiens de l'Ouest. Sécurité absolue pour le paiement des pertes Dépôt au gouvernement

On demande des agents locaux dans tous les districts ou il y en a pas 

NOUVEAUX SALONS DENTAIRES DU

Prréser vation des dents naturelles, dents artificielles conts et courennes

Nous n'employons que les meilleurs matérieaux et des ouvriers experts. Nos prix sont les même que dans l'Est et nous donnons une guarant e de 10 ans sur notre travail. Extraction des dents sans doule r, 50c.

Dr HALL

BUREAUX OUVERTS LE SOIR Edifice Fraser, avenue Jasper, East

# The Edmonton Express Co.

Vis-à-vis Gariepy & Lessard

 THOS, BURT, Prop. 

Phone 110.

<sup>最</sup>好的的的的的的的的的的的的的的的,

### Nous sommes Grain de Semence. Loujours occupes!

Le bureau local pour la distribution du grain de semence vient de recevoir instructions du Ministre de l'Interieur d'accepter les applications pour du grain de semence de la part des colons qui, quoique n'ayant pas perdu leurs recoltes en 1907, ne se trouvent pas financierement capables d'acheter tout le grain qu'il faut, de meme que de la part des colons qui veulent faire leurs premieres semences et n'ont pas l'argent necessaire pour acheter leur grain, et, enfin, de la part des colons qui ont l'argent voulu mais qui ne peuvent trouver a acheter dans

BANQUE D'HOCHELAGA Tient sa charte du gouvernement de la pui-sance. Etablie en 1874.

BUREAU CHEF: MONTREAL Capital autorisé - \$4,000,000; Capital payé - \$2,500,000; Réserve - \$2,000,000.

Dépots plus de \$11,000,000. Achète et vend des traîtes sur toutes les parties du monde.

# DEPARTEMENTS D'EPARGNES

Dépôts reçus de UNE PIASTRE en montant, sur lesquels nous payons l'intérêt quatre fois par année

au taux courants. Nous vous reservons toujours l'accueil le plus courtois

Succursale d'Edmonton - C. E. BARRY, Gerant

leurs localites.

terrespendential de la contraction del contraction de la contraction de la contraction de la contracti

# Mitchell & Reed

Ediff Great West Implement, Rue Rice,

**CULTIVATEURS ATTENTION!** Ventes de fermes. Conditions faciles et règlement immédiat.

Vis à vis l'Hotel Imperial.

Encans de meubles

# de Quebec.

La Voix de l'Histoire.

premier choc d'armées, que la ba- phibie. lance de la victoire fut redressée de ces journées fameuses.

d'un siècle, Américains, Anglais, ment favorable. Lévis à Sainte-Foye.

appel à l'histoire serait éminem- tant avec aisance la flotte qui é- quaient les passions, les jalousies te quelle année comprise dans la gonflait et dégnoflait ses ordres l'âme des guerriers était faite de décade finale de la Paix de Cent resserrées entre les falsises — por- ce qu'il y avait de meilleur dans Ans entre les puissances jadis tes d'empire — et poursuivait son leurs patries respectives; ici debelligérantes de France, d'Angle- cours, trait d'union colossal entre meurent maintenant et à jamais terre, et des Etzts-Unis. Mais 1908 les lacs immenses et l'immense le champ d'action, l'inspiration et est de beaucoup l'année la plus océan. Et ce détroit de Québec é- la mémoire de tout ce qu'il y eut dition d'autres affaires civiles qui favorable; car elle marque le tait le digne champ de rencontre de plus héroïque dans les deux namaissance du Canada, qui est deve- de. Car la porte de l'ouest condui- De Champlain à Carleton, à bien pourrions-nous célébrei (vec plus sept mers. le' d'honneur!

vait déjà fait des prodiges pour encore un contre-ordre. "Les voi- prirent son fort Saint-Louis au soutenir une cause désespérée, et là où ils ont aucun droit de se nom de Charles 1er, qui concéda SPRUCE GROVE refoulé l'invasion par trois éton- trouver," dut sans doute s'écri- cette bagatelle de la "seigneurie nantes victoires d'arrière-garde, er Montcalm, en piquant des deux et comté de Canada" à son bon atrois années de suite. Maintenant pour aller reconnaître le mûr de mi Sir William Alexander. En il se voyait acculé à la crise su-rouges fantassins qui avait si sou- 1690, la sommation de Sir Wilprême. Le peuple était arramé, dainement jailli sur les Plaines. Il liams Phipps reçut la victorieuse MILLET pendant qu'un intendant corrom- n'avait pas d'autre alternative réponse de Frontenac "par la bonpu et ses complices prélevaient en- qu'une action immédiate... Il per che de ses canons." En 1759, core leur honteux tribut sur ses courut le front de sa ligne de ba- Montcalm gagna sa quatrieme vicdernières ressources. Sur le papier, taille, jetant à chaque régiment toire en repoussant Wolfe à Montl'effectif militaire faisait quelque quelques paroles entraînantes, morency, et tous les deux succom- LEDUC figure, et Français et Canadiens Quand il demandait aux soldats berent ensuite sur les Plaines d'Aavaient de la vaillance à revendre. s'ils étaient fatigués: "Nous ne braham où Lévis et Murray com-Mais le gouverneur ajoutait la le sommes jamais avant une ba battirent encore l'année suivante. malveillance jalouse aux autres taille," lui répondaient-ils. Et tous Enfin le dernier jour de 1775, sous FORT SASKATCHEWAN désavantage d'un commandement les rangs montraient autant d'im- Carleton, Français et Angiais, frèpartagé. Les navires qui appor- patience d'en venir aux mains res d'armes pour la première fois, taient les derniers ordres de la que les Anglais eux-mêmes... défendirent vaillamment le dra-Cour étaient les premiers arrivés Montcalni, à cheval, dominait peau anglais au Canada contre depuis huit mois. La vieille Fran- ses bataillons, et apparaissent com- Montgomery et Arnold. Voilà no- VEGREVILLE ce et la nouvelle se trouvaient com- me le dernier grand Français du tre légende guerrière! Légende plètement séparces par mille lieues monde occidental. Jamais il n'oc- et histoire tout ensemble, où de mer hostile, dont l'étreinte in- cupa une place aussi haute dans l'honneur des héros reçoit un nouvisible et inplacable emprison- les âmes viriles, qu'en ce jour fa- veau rayon chaque fois que s'en- LLOYDMINSTER nait depuis longtemps Québec. tal. Et au moment où il passait de-tr'ouvrent nos archives. Nous a-

ders remontait le fleuve St-Lau- semblait les électriser comme le té! rent à la tête de la plus grande flot drapeau vivant de la France. Il Se pourrait-il que nous néglite qu'il y eut alors au monde. Il combattit en général et mourut en gions de dédier à l'immortalité ce VERMILION était une des étoile de la marine héros. qui comptait cependant tant de Rarement vit-on des champions cré par nos aïeux. Il ne s'agit pas, renommés commandants. Autour plus intrépides que ces deux chefs rappelons-le, d'entraver le progrès de lui on remarquait le futur lord et leur six brigadiers. Rappelons- moderne dont l'impulsion originel-Saint-Vincent, le futur capitaine nous que, du côté des vainqueurs, le est un héritage ancestral. Et Cook, qui fit la première carte le jeune commandant fut tué au l'on ne propose pas de transformer englaise du fleuve, et plusieurs au- fort de la bataille; que son suc- Québec en un simple musée consa-

Les Champs de Batailles rière. Sa flotte comprenait un brigcde; et que le commandement Parmi les champs de batailles rins que les 9,000 soldats de Wolfe ne demi-heure. Pendant ce temps. immortels de l'univers, les plai- d'une main elle fermait lesleuve du côté des vaincus. le dévoue- qu'il faut affecter chaque site à nes d'Abraham occupent une pla- à l'est, tandis que de l'autre elle ment des quatre géneraux était son usage le plus efficace. Il ne ce unique; car c'est là qu'un em- faisait de l'armée assiégeante quel- encore plus éclatant, puisque cha- reste donc aucun obstacle, sauf le pire fut perdu et gagné dans un que chose comme une force am- cun de ces vaillants donnait sa vie temps, le labeur et la dépense, qui

dans une seconde rencontre, et que presque désespéré, repoussé deux de laquelle planent les renommées le PARC DES BATAILLES. Il la gloire de chaque drapeau recut fois, entrevit à la fin l'occasion indissolublement unies de Wolfe comprendra les Plaines d'Abraun nouveau lustre dans chacune qu'il convoitait. Décidant et agis- et de Montcalm, l'un si grand Cependant quelle que soit leur re- tiative, il couronna trois jours blement glorieux dans sa défaite! nommée, les Plaines d'Abraham d'habiles manoeuvres sur mer et L'année suivante vit la seconde que qui peuvent être préservés en ne sont pas le seul champ de ba- sur terre, le long d'un littoral de bataille des Plaines d'Abraham, taille de Québec, ni le seul qui soit trente milles, par l'heureux strata- lorsque Léxis descendit de Montune source de légitime fierté pour geme qui plaça la première d'u- réal à travers les chemins presque cription. Les noms historiques seles peuples parlant les langues ne double, ligne "d'habits rouges" impraticable du printemps, et française et anglaise. En moins en travers les Plaines, juste au mo-refoula Murray dans les mûrs de

mer, accomplis par des armes et ment, jusqu'à ce que le regard honneurs de la guerre. des flottes de peuples différents, fut arrêté par les Laurentides avec autant d'alternatives de vic- lointaines, qui dressaient à l'hori- Voilà le cri du sang! Du sang toire, et autant d'honneur dans la zon, en un demi cercle de quatre- le plus pur, le plus chaud, le plus défaite; et tout cela sur la mê- vingt milles, leurs remparts vivant qui coule dans nos veines! me scène. A cette heure commémo- bleuatres. A sa droite, du côté Voilà le cri qui s'élève de ce sol prêmes. Et quoique ce coin de rative, nous pouvons donc dire sud, des lieues et des lieues de sacré, de tous ces champs de batail- terre ne soit pas plus grand comsans aucune exagération, mais a- collines ondulantes s'en allaient le glorieux, et qui vient adresser paré au Canada immense, que la sec une inattaquable vérité, que vers un horizon encore plus éloi- un irrésistible appel à tous les pavillon comparé au vaisseau de les champs de bataille de Québec gné, dont l'hémycicle plus large, coeurs français et anglais. Les cau-guerre, cependant, comme le pasont uniques dans l'histoire uni- se courbant pour rejoindre sa ses de ces conflits d'autrefois sont villon, il est le drapeau et le sym-Et n'alvons-nous pas aujourd'hui plétait ce cirque de montagnes. Et n'en est demeuré que l'honneur une occasion magnifique d'hono- de l'est à l'ouest traversant l'arè de deux races. Là-bas, dans les rer ce sol précieux et de le préser- ne où allait s'engager une lutte Cours, dans les parlements, dans ver pour l'avenir comme un héri- dont le prix serait un demi conti- les foules inconscientes, s'agitage cher à nos deux races? Un nent, le fleuve majestueux por- taient sans doute et s'entrechoment convenable durant n'impor- tait le bras droit de l'Angleterre, et les projets ambitieux. Mais ici trois-centième anniversaire de de l'Ancien et du Nouveau-Mon- tions rivales.

l'espace". Montcalm écrivit au hauteurs d'Abraham; et la veille re-uni. ministre: "J'ose vous répondre même, il lui avait ordonné de se En 1608 Champlain bâtit son de mon entier dévouement à sau-porter à la tête du sentier par où "Habitation", comme un boule-STONY PLAIN ver cette malheureuse colonie ou à Wolfe déboucha le lendemain vard contre la berbarie. En 1629 mourir." Et il tint parole. Il a- matin. Mais le gouverneur donna les Kirkes, remontant le fleuve Au mois de juin, l'amiral Saun- vant ses hommes, sa semblance vons rien à craindre de la véri-

tres, destinés à une brillante car cesseur fut blessé à la tête de sa cré aux arts du "tourisme" et aux

quart de toutes les forces mariti- en chef passa de main en main, jouissances du dilettante-antiquaimes de l'Angleterre, t, en comp- avec une effrayante rapidité, jus- re. Notre ville dispose d'assez vastant ses convois, s'élevait à 227 qu'à ce que chacun des quatre gévoiles. Admirablement manoeu- néraux anglais en eût été succesvrée par deux fois autant de ma- sivement investi dans l'espace d'u- ses endroits fameux, conformépour assurer la victoire à la Fran-Wolfe, miné par la maladie. ce. Journée héroïque, au-dessus qui sera de nom comme de fait. sant entièrement de sa propre ini- dans sa victoire, l'autre si vérita-

Québec, avec une action acharnée Lévis. Murray, Saunders et Vau-Français et Canadiens-Français Parmi ceux qui connaissaient et sanglante. Au moment décisif, quelin, qui combattirent pour so prirent part à quatre sièges et cinq quelque chose aux batailles et aux le général français parcourt le possession; Cook et Bougainville, batailles. Celles-ci furent des ac- champs de batailles, qui donc front de ses troupes, son chapeau tions décisives, où les vaincus ne pourrait imaginer un spectacle à la pointe de l'épée, et donne le rent une part active au grand confurent jamais humiliés, et où les comparable à celui que vit ce ma- signal de la charge générale, où flit; Frontenac et Carleton qui vainqueurs se composaient de for- tin du 13 septembre 1759? La na- les Canadiens-Français conqui- sauvèrent tous deux le Canada ces alliés qui se partagaient les ture ne contient aucun lieu mieux rent tant de gloire. Lévis com- dans des circonstances différentes, honneurs du triomphe. Les Ran- adapté à des actions d'éclat que le mence l'investissement de la ville, mais avec le même résultat final. gers américains accompagnaient prodigieux amphithéatre où Wol- déterminé à pousser le siège vi-Wolfe, et les Canadiens-Français fe allait se conduire en héros. Le goureusement. Mais le 9 mai une ble, sur le plus haut sommet du aidaient Carleton à sauver la futu- sommet du promontoire faisait une froile anglaise paraît devant Qué- plateau, un colosse pacifique, re Puissance du Canada; tandis scène gigentesque, où son armée bec, suivie six jours plus tard de l'Ange de la Paix, repliant ses aique les Français étaient ensemble se tenait debout entre le boulevard trois autres vaisseaux de guerre. les au repos, se dressera comme victorieux sous Frontenac, sous de la Nouvelle-France et les do- C'est l'avant garde de la flotte de pour bénir. Au pied de ce reli-Montcalm à Montmorency, et sous maines de l'ouest. Immédiate- l'amiral Colville. La levée du siè- gieux emblême, les héritiers d'une ment devant lui s'étendait le ge s'impose, mais Lévis se retire renommée que le verbe français Nous ne connaissons aucune his- champ de bataille de son choix. invaincu, et Vauquelin couvre sa et anglais a promulguée dans l'utoire - ni même aucune légende Au delà, Québec! A sa gauche, retraite par un combat naval où sa nivers entier, pourront admirer ou tradition - qui nous montre le côté nord du vaste théâtre s'é-valeur fait l'admiration des enne-dans un silence ému un spectacle une telle succession de faits d'ar- levait et s'élargissait graduelle- mis eux-mêmes. Et ainsi la France qui a perdu depuis longtemps le mes hérosques, sur terre et sur ment dans son magnifique déploie- s'en va de Québec avec tous les farouche aspect de la guerre. Et

contre-partie septentrionale, com- depuis longtemps disparues: il

nu l'aînée de toutes les posses- sait au réseau des voies fluviales des moments critiques durant 167 EDMONTON sions autonomes de Sa Majesté au de l'Amérique, tandis que celle de ans, Québec fut le théâthe de faits dela des mers. Et sous quel roi l'est s'ouvrait toute grande sur les mémorables pour les Iroquois et les Hurons; pour les Français venus d'a-propos cette "ent au cordia- Cependant Montcelm avait fait de Normandie, de Bretagne ou tout ce qui lui était possible con- d'ailleurs; pour les Canadienstre les faux amis et les ennemis Français desséminés des lacs au Les instruction secrètes en-déclarés. Il avait repoussé l'assaut Missisipi et du Saint-Laurent à voyées de France en 1759 étaient de Wolfe à Montmorency, et te- l'Atlantique; pour le Américains Carret de mort de Mon calm. — nu celui-ci en échec dans tous les des treize colonies; pour les natio-La guerre est le tombeau des mouvements que l'on pouvait de naux des Iles britanniques, An-Montcalm". — Elles disaient: viner à travers l'impénétrable ri- glais, Irlandais, Ecossais, Gallois; Il est de la lervière importance deau de la flotte anglaise. Une se- pour les Terre-Neuviens, les pre- TOFIELD de corserver un pied dans le Ca maine avant la bataille il avait miers Anglo-canadiens et les prénada quelque m'diocre qu'en soit envoyé un régiment garder les curseurs des Loyalistes de l'empi-

commun champ de gloire consa-

tes espaces pour mettre à part. dans un but de commémoration. ment à ce principe très pratique doive nous empêcher ae créer ce ham, dont l'identité précise sera [ soigneusement conservée, et tous les autres centres d'action historitout ou en partie, ou simplement indiqués au souvenir par une sousront perpétués: Champlain qui fonda Québec; Montcalm, Wolfe, les circumnavigateurs, qui pri-

Et au-dessus de tout cet ensempourtant.... la statue plonge ses assises dans un champ de bataille, et notre paix est fondée sur la va. Je défi n'importe quel joueur de pool leur de nos aïeux. Le sol lui-méme nous rappelle les épreuves su-

# Avis Public.

Session de la Cour de District, du District d'Edmonton

Les sessions de la Cour de district du district d'Edmonton, durant l'année 1908, auront lieu aux endroits et dates suivants pour le pourront être amenées devant la dite Cour:

Commençant

Lundi, 23 mars Mardi, 21 avril Mardi, 26 mai Lundi, 22 juin Lundi, 27 juillet Lundi, 28 septembre Lundi, 26 octobre Lundi, 23 novembre Lundi, 21 décembre.

Mardi, 7 avril Mardi, 14 juillet Mardi, 13 octobre

Mardi, 5 mai Mardi, 7 juillet Mardi, 3 novembre.

Miecredi, 6 mai Mercredi, 8 juillet Mercredi, 4 novembre.

Mardi, 19 mai Mardi, 21 juillet Mardi, 17 novembre.

Mercredi, 20 mai Mercredi, 22 juillet Mercredi, 18 novembre.

Mardi, 2 juin Mardi, 6 octobre Mardi, 1 décembre.

· Jeudi, 4 juin` Jeudi, 8 octobre Jeudi, 3 décembre.

Mardi, 16 juin Mardi, 20 octobre Mardi, 15 décembre.

Mercredi, 17 juin, Jeudi, 22 octobre Jeadi, 17 novembre.

NNISFREE

Jeudi, 18 juin Mercredi, 21 octobre Mercredi, 16 décembre.

bole de l'âme nationale.

### Salle de Pool Savoy 623, Première rue. Nos tables de manufacture française

Un Succès

Black Watch

"Le Canard"

Le seul journal humoristique

au Canada

Huit pages de bons mots pour

rire et six caricatures comi-

: : ques par semaine : :

ABONNEMENT:

Canada, 1.00; Etats-Unis, 1.50

Adressez:

LE CANARD

Montréal, - - Que.

Copie specimen sur demande

A VENDRE

Un scrip pour 80 acres de terre, non localisés, a \$10 l'acre. F. MARTINEAU, St. John, N. Da-kota, U.S.A.

palettes.

Qualité Supérieure.

sont d'une grande précision.

# Défi.

pour une partie avec moi.

E. W. SHAW autrefois propriétaire du Café Prince Arthur.

00000000000000000000 A. C. LAPIERRE

VEGREVILLE - ALTA. Réparations de montres, etc.

Bijoutier et Horloger

exécutées avec soin et promptement : ; : :

Assortiment complet de Bi-Jouterie, Montres, Horloges,&c **.......................** 



Soumissions pour la construction d'une cloture de broche.

Des Soumissions addressées à Howard Douglas commissaire des Parc du Dominion, aux soins de l'Agent des Terres, Edmonton, marqués "Soumissions pour clothre de broche "seront reçues jusqu'a midi, le 10 avril, 1908, pour la construction d'une clôture autour du Buffalo Parc, situé sur les Townships 42, 43 et 44, Hang 6, 7 et 8 dans la province d'Alberta.

La longueur de la clôture est estimée à 70 milles, mais le département se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer cette longueur. Le contrat sera payé d'apres la longueur de clôture construite.

Des soumission différentes pourront être faites pour la vente et la pose des poteaux, la poso de la broche, etc. ou pour tout le travail. La construction devra être terminée avant le premier du mois d'août de l'année couranté. Chaque soumission doit être accompagnée par un chêque acceptée par une hanque à charte, à l'ordre du député-ministre de l'intérieur, égal à 10 p.2, du montant de la soumission. Ce chèque serait confisqué si le soumission-naire refusait de signer le contrat ou manquait de terminer le travail; mais il sera retourné si la soumission est rejetée.

Des détails complets, comprenant modèle et spécifications, seront fournis par le secrétaire du Département de l'Intérieur, Ottawa, par le Commission est rejetée.

Des détails complets, comprenant modèle et spécifications, seront fournis par le secrétaire du Département de l'Intérieur, Ottawa, par le Commissoin est rejetée.

Le département ne s'engage pas à a-cepter la plus basse ni aucune des soumissions.

Par ordre,

P. G. KEYES.

Par ordre, rdre, P. G. KEYES, Secrétaire, Département de l'Intérieur, Ottawa, 24 Février, 1:08

N.B. -La publication non autorisée de cette nnonce ne sera pas payée.

# ATHABASKA LANDING.

Mardi, 20 ootobre.

ST.-ALBERT Mardi, 5 mai Mardi, 21 juillet Mardi, 3 novembre.

MORINVILLE Mercredi, 6 mai Mercredi, 22 juillet

Mercredi, 4 novembre.

RIVIERE QUI BARRE Jeudi, 7 mai Jeudi, 23 juillet Jeudi, 5 novembre.

Mardi, 19 mai Mardi, 4 août Mardi, 17 novembre

WABAMUN

LAC STE. ANNE Mercredi, 20 mai Mercredi, 5 août Mercredi, 18 novembre.

(Signé) S. B. WOODS, Député Procureur Général Edmonton, 2 mars.

19-26-2.

# SEED GRAIN ADVANCE PURCHASING DEPARTMENT

#### GRAIN DE SEMENCE

Le Soussigné a nommé M. C. Nairn, Edmonton, son agent pour acheter du grain, en charge de char seulement, pour les semences. On achètera les qualités suivantes: Blé No. 1 et 2, Northern et No. 3 et 4 s'il n'y a pas assez de 1 et 2. Avoine Nos. 1, 2 et 3; Orge, 1, 2 et 3 extra.

Ces grains seront achetés comme à Fort William, la qualité et le poids officiel devant compter. L'agent a droit de refuser un char qui n'aura pas été accepté par l'Inspecteur. Il est inutile d'envoyer des échantillons, puisque je ne peux acheter sans fai re l'inspection de la charge entière. Chucun doit user de son jugement et expédier à ses risques.

Tout le grain doit être net et ne contenir ni avoine sauvage ni ivraie ni agrostire (cockle).

Le grain de semence pour la province d'Alberta sera autant que possible, nettoyé et distribué à Edmonton et Calgary.

Tout le grain sera acheté aux prix du marché le jour de l'inspection, plus un premium raisonnable selon que le grain sera plus ou moins convenable pour les semences, aux conditions mentionnées plus haut.

RE EXPEDITION. -Jusqu'à nouvel ordre, grâce à un arrangement conclu avec les compagnies de chemins de fer, tout le grain pour les semences, d'après les conditions énoncées, venant d'Alberta devra être expédié à C. Nairn, Edmonton, ou à mon agent de Calgary. Envoyez-lui votre "Bill of Lading" et en même temps dites-lui qui devra s'occuper de votre grain dans le cas où il ne serait pas accepté, attendu qu'il ne pourra s'occuper les chars qui seront refusés. Tout ceux qui expédieront du graine en charges de charge, devront se rappeler de cette condition.

CHARLES C. CASTLE,

Inspecteur-Acheteur. Boite B.P., 1327, Winnipeg.

SHUT! ECOUTEZ! .

> VOUS NE POUVEZ LES ENTENDRE! Les Allumettes de Salon

"SILENT" de Eddy

Silencieuses comme le sphinx!

oujours, partout, au Canada, demandez les allumettes Eddy.

**Žananananananananananananananananana** 

Soulage immédiatement, guérit promptement : RHUME, TOUX, BRONCHITE, EXTINCTION DE VOIX, CROUP et autres AFFECTIONS de la GORGE et des POUMONS

Vendu chez tous les marchands

26-4-11-18.

25 cts la bouteille L. R. BARIDON, 13 rue St-Jean,

Préparé seulement par Montréal, Canada.

Employez la farine

# "Capitol"

La meilleure de l'Ouest

Si vous n'avez pas essayé la farine "CAPITOL" ne la condamnez pas ; faites-en un essaie Aidez une industrie locale ! Chaque sac de farine " CAPITOL est garantie.

# Aux Cultivateurs

Avant de vendre votre blé ailleurs, venez nous voir. Nous payons les meilleurs prix.

The Alberta Milling Co., Ltd. EDMONTON Tel. 374

Tiroir Postal 3

ABANDON DES AFFAIRES

**GRANDE VENTE** 

Pas de Profit Nos pertes sont vos economies

CRYSTAL PALACE

REMARQUE LA DEVANTURE ROUGE

Charcuteried'Edmonton RUE JASPER

THEATRE

# **ORPHEUM**

43, avenue Jasper

Representation continue de 3 a 5 et de 8 a 11 p.m.

ADMISSION: 15 cts., Enfants: 10 cts.

CHANGEMENT COMPLET DE PRO-GRAMME TOUT LES LUNDIS ET **JEUDIS** 

Portes ouvertes à 2.30 ap- :s mid et à 7.30 le soir

Le Magasin de Graines de Verret HARLESBOURG, QUEBE est, au Canada, le seul ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE exclusivement de langue français service prompt et regulier par la malle Catalogue en français envoyé gratis

# Bureau de Placement 3

Entrepreneurs, Hoteliers, Fermiers, etc. Quand vous aurez besoin de main d œuvre, adressez-vous à nous. Les personnes qui sont sans emploi feront bien de nous voir, nous avons plusi-curs positions à remplir.

Edmonton Employment Office 84 ave. McDougall
O. DETRAIT

# W. H. CLARK & Co.

Limited

Manufacturlers de CHASSIS, PORTES, MOU LURES, Etc.

Marchands de BOIS de CONSTRUCTION, LATTES, BARDEAUX,

CHAUX, POIL, Etc. Manufacture et Bureau:

9me. Rue Ouest, Edmonto. 

# Edmonton Fruit 8

& Produce Co.

Tel. 526 Boite B.P. 1538 Toutes ospèces de Fruits

🚆 m portés et domestique 🎘

Aux Cultivateurs **25cts** 

paie le foin pour un repas à un un team de chevaux... Nous sollicitons la clientèle des Cultivateurs.

GRIFFIN & REID Rue Peace, en face du Richelieu waaaaaaaaaaaaaaaa

# $12\frac{1}{2}$ c. la livre

Les plus bas prix pour provisions de Homesteader

- HENRY WILSON 44, AVE QUEEN'S Près de l'ave. Jasper

VOUS FERIEZ BIEN de laisser

NARRAW/Y faire votre portrait Vous ne courez aucun risque, le travail est garanti

128 Ave Jasper Ouest 🛣 **予**科特特特特特特特特特特特特特特特

# J. B. Mercer

Vins et Liqueurs **EN GROS** 

Agent de . . .

Calgary Brewing & Malting Co.

CHRONIQUE.

ment reconnaissante aux person- de dissiper son inquiétude. nes qui pourraient lui donner des renseignements au sujet de son fils Baptiste Untel, dont elle est

Combien, l'avez-vous lu, de fois, 'appel navrant d'une mère reclamant son "petit"? Car pour elle, l'oublieux à la barbe grisonnante, es encore "le petit" celui qu'elle vit partir, un jour, imberbe, adoescent plein d'ambition, et qui, sitôt devait l'oublier!

Un an, six mois, quelquefois pendant moins de temps, 11 a donné signe de vie par des lettres de plus en plus écourtées; puis finalement le silence s'est fait. Est-il mort? est-il mourant? La pauvre | de plus simple! Dites que vous vimère préfère envisager les plus vcz et que vous aimez: c'est un pires hypothèse. N'est-ce pas con- thème inépuisable et pouvant être tre nature qu'il soit bien por- traité par tous! tant, plein de vie et qu'il laisse sa mère dans l'ignorance absolue de souvenir pour donner le plus son existence? Des petits chiens, grand bonheur qui soit! des petits chats ne reconnaissent plus la bête inintelligente et bonne qui a pris soin de leur extrême jeunesse, alors qu'ils peuvent se passer d'elle; mais un enfant? un homme? un être à qui Dieu a donné le pouvoir magique du souvenir et qui oublie sa mère!

pourra faire entrer dans l'esprit "Madame Unetelle serait infini- se trouver un moyen quelconque les?

Les pays nouveaux ont un pouvoir attractif. Combien sont venu peupler les territoires de l'Ouest, sans nouvelle depuis vingt-cinq et qui depuis longtemps ne donnent plus signe de vie à ceux du 'là-bas" qu'ils ont quitté?

Aujourd'hui, je plaide la cause des mamans, des chères vieilles mamans dont les cheveux ont blanchis depuis que vous les avez quittées, et dont il est impossible que vous ne vous souveniez plus!

Chassez la lâcheté qui vous fait remettre au lendemain la lettre, le cri de vie qui donnera la joie la plus vive! Ne vous effrayez pas des formu! les! Une lettre à une maman, quoi

Il suffit de vouloir et de vous

Magali.

PETIT COURRIER.

Prière d'adresser les lettres et communications concernant le Ces cris naturels, dont les grands Coin Féminin à Magali, Legal, journaux se sont faits une spécia- Alta.

La Chute.

Le soleil, en l'azur d'un ciel pur et nouveau. Dont le bleu printanier de lumière ruisselle, Monte royalement, et sa vaste étincelle Allume un feu de joie au tond des flaques d'eau.

La neige amoncelée au toit luisant et haut, Où s'épaud longuement la flamme universelle, S'affaise, se dissout, et, parcelle à parcelle, Tombe et coule au trottoir qui la glisse au ruisseau.

Alors, de la blancheur magnifique déchue, Selon la pente et le caprice de la rue, Elle va se mêlant et se souillant à tout.

Mais, parfois, un rayon, quand le soleil se couche, Comme pris de pitié généreuse, la touche, Et c'est de pourpre et d'or qu'elle roule à l'égoût.

<del>}}}}</del>

ALBERT LOZEAU

lité comme si nous souffrions d'u- | MARIE-ANNA. - Votre letne tare nationale, émeuvent d'au- tre ayant été remise trop tard, je tant plus douloureusement que n'ai pu vous répondre dans le Penous devinons les révoltes qu'il tit Courrier de la semaine dernièa fallu dompter pour faire impri- re. mer cette chose monstrueuse — la ligne blanche entre les lignes écri-

"J'avais un enfant, un enfant pour qui j'avais résolu ce problême: lui donner tout mon coeur. t le garder encore intact pour cha-POMMES SECHES cun de ses frères et soeurs... Il est parti... S'il est mort, ô étrangers! dites-moi où est sa tombe! S'il est vivant, dites-lui que se mère perdra le souvenir de l'attente, que ses bras sont ouverts pour éteindre l'enfant prodigue! Si la renouvelle, alors. c'est trop demander que désirer ardemment le revoir, dites-lui, étranseul mot! C'est dûr, ô combien, de glisser vers la tombe sachant qu'un fils ignorera le jour de ma mort! Qu'à l'heure où la mère rendra le dernier soupir, entourée pas. de ses autres enfants, lui, participera peut-être à une partie de plai-

> sir!' A quoi tient cette coupable indifférence qui plonge tant de familles dans l'affliction.

On a cité plusieurs causes: les familles nombreuses obligeant ses membres à se disperser afin de pourvoir à leur existence propre et détruisant par là le lien de famille: le manque d'instruction qui ne permet pas de donner aux relations épistolaires un développement qui assureraient un constant des bras se fera sentir moins uróchange.

N'avez-vous jamais entedu di-

-Que voulez-vous que j'écrive?

le me porte bien! Mais, cette bonne santé, ne serait-ce pas la meilleure des nouvel- aux agréables devoirs d'auteur! les à envoyer de temps en temps votre chère vieille maman?

Quelles que soient les raisons que les sociologues donneront pour expliquer ce triste état de chose, 

Pour combattre cette timidité gênante au point que vous me dites, obligez-vous à rester toujours simple. La timidité est une des formes de l'orgueil; si nous restions simples et naturelles, sans précautions de l'effet à produire, nous ne serions jamais incommodées par cette paralysie des dons que nous voudrions mettre en re-

L'invitation à revenir causer, vous a à ce point, fait plaisir? Je

Il est très facile de vous faire entendre raison, puisque vous gers, qu'il m'écrive un mot, un m'avouez être convertie. Je vous ai vicillie de deux ans, je m'en excuse. Ces dix-huit ans doivent être agréables, quoiqu'ils en disent, et à leur place je ne désespérerais

> Continuez l'usage de la pierreponce chaque jour, ce duvet finira par disparaître.

Melle. EMMA R. — Remerciez pour moi, l'amie qui vous a adressée au P. C. pour ces renseignements. Ils exigent un développement que je ne peu donner ici, je vous écris donc directement.

Le personnel enseignant des nouvelles Provinces comptera un plus grand nombre de sujets canadiens-français, lorsque le besoin gent pour le travail de la terre. Je ne connais pas ce journal.

ROSE DE PROVENCE .- Voici que vous devenez bien silencieuse? Je ne me plains pas de ce semblant d'oubli, que j'attribue J'espère avoir reçu le roman avant que vous ne lisiez ces lignes.

Ma lettre du mois de janvier vous est-elle parvenue?

Nos amitiés à vous et à vos chers

ESPERANCE. - Accueillie avec grand plaisir. Je ne crois pas à une telle sécheresse; votre gentil billet m'encourage aussi à en douter. Il n'est pas de règlement: on vient dans notre Coin lorsqu'on le veut bien. Suis-je excusable si d'une mère que son enfant ne puis- j'ai une préférence pour les fidè-

C'est vrai, je l'avoue, je ne pensais pas rencontrer un tel succès. Vous êtes aimable de me dire ces choses. Il faudra me prouver que vous songez souvent à Magali en revenant me dire d'aussi gais bonjours

RANCHER. - Pour cela et pour cela seulement! Vos regrets, certes, doivent dépasser les miens; je vous en félicite! Je n'aime pas les devinettes. Au revoir, donc!

FLEUR ECLOSE. — Puisque le pseudo vous plait ainsi, conservons-le. Soyez persuadée que je n'avais pas l'intention de vous blesser. Ce que je disais de la simplicité ne s'adressait pas uniquement à vous, c'était une réflexion que votre pseudo un peu prétentieux - suis-je encore méchante? -aveit fait revenir à ma plume. C'est convenu, on coupe la queue trop longue du nom et nous devenons bonnes amies.

M. A. B. — Je ne cherche jamais à découvrir la personnalité qu'e cache un pseudo ou des initiales. Soyez tranquille! Si vous avez à ce point besoin d'un voile, vous eussiez pu choisir des lettres moins révélatrices et surtout ne pas employer certaines tournures de phrases qui ont déjà frappé mon

L'article incriminé, étant, en effet, déprimant, et je vous concède que, la valeur littéraire mise à part, ce n'est pas un des meilleurs qu'ait produit l'auteur. Quant aux autres critiques, je vous ferai remarquer qu'il est certaines vérités qu'on aime peu s'entendre dire! Est-ce de la faute de ces vé-

Au fait, pourquoi ne vous êtesvous pas adressé directement à l'auteur? il eut été, mieux que moi, en position de défendre des idées qui ne sont pas les mien-

Une impertinence spirituelle, n'en demeure pas moins une impertinence. Vous montrez le bout le l'oreille, M. A. B!

JEANNETTE ET JEANNETON -Entrez vite! Vous allez me contez des nouvelles de là-bas, n'estce pas? Je devine qui vous envoie

La compassion demandée, vous est acquise. Avoir laissé un jardin comprends!

La distance est longue, c'est vrai, "je veux" — puisqu'on vous renseignées sur mes qualités!— 'je veux'', cependant, avoir de ros nouvelles souvent.

Dites à Jeanneton que rien n'est plus naturel. A quoi servirait les tinées, alors?

ALBERTA. - Votre carte me laisse croire que les réponses étaient attendues depuis longtemps. Je vous ai répondu la semaine dernière.

LUTIN. - Merci du renseignement. Vous trouverez une lettre lors de votre retour.

C'était bien la peine de vous désoler, cher petit Lutin, puisque le voyage se fait quand même! Aurez-vous confiance une autre fois dans les prédictions de votre amie? PETITE CHATTE. — Venez

vite vous pletonner à votre place! Si j'aime les chats? J'aime rous et Menou. Menou est une petite chafte blanche et blonde, comme vous, elle me fait songer qu'elle me caresse bien moins, qu'elle ne se caresse elle-même contre moi!

Pas eu le temps d'écrire des choses sérieuses? O Menou pares-

Magali.

JEUNE HOMME-français ayant une belle position, désirerait Canadian Northern Ry. trouver une aimable correspon-P. O., Alta.

JEUNE BELGE - belle position, désire correspondre avec une jeune fille, d'origine belge ou française. S'adresser à: M. C. R. G., Calgary, Alta.

sur la rue Jesper-West. 4 milles du centre de a ville. L'acheteur pourrait immédiatement la subdiviser en lots de jardins et ainsi réaliser un bénifice de 200 pour cent d'ici à 12 mois. Prix \$100.00 l'acre. Conditions faciles. S'adresser à H. A. Duhamel, Hotel Richelieu, Edmon-



# Grande Ouverture des Modes du Printemps.

JEUDI, VENDREDI & SAMEDI, les 19, 20, 21 Mars 1908

OUS nos Chapeaux Modèles, nous ont été expédiés des Maisons les plus renommées de Londres, Paris et New York. Notre Exposition de Chaneaux pour Dames attirera certainement l'attention de nos Visiteurs.

Dans tous les Départements : Grande installation de Marchandises nouvelles pour le Printemps.

Etoffes à Robes Complets pour hommes Soies Chapeaux ,, Denteiles Cravates ,,

Chaussures,, Costumes Tailleurs importés de New-York Blouses et Kimonos Corsets et Bas Bottines et Souliers

The Ladies Home Journal & Patterns

# THE ACME Co. LIMITED

Coin Jasper et deuxieme, Edmonton

The Ladies Home Journal & Patterns

**Broderies** 

fond, Alta.

tout fleuri: c'est un regret que je PERDU. — Un capot en chat sauvage, neuf, perdu à Norwood. Celui qui le retournera au Castle Hotel, sera libéralement recompensé.

> PERDUE - à partir de la première rue à la quatrième, une robe en chèvre grise, Récompense à qui la retournera à L. V. Laporte.

EMPLOIE DEMANDEE -Jeune femme très au courant ménage et couture désire occupation dans maison sans enfants, tient aux égards. Écrire Bureau du R. B. 3. Journal.

PERDU. - Une bourse contenant \$150, en billets de banque et un bill promisoire au montant de \$25. perdu entre Cardiff P.O. et Edmonton. Récompense libérale à la personne qui retournera au bureau du "Courrier de l'Ouest" ou à Cardiff Mine Co.

### LA VIEILLE ROUTE entre EDMONTON et WINNIPEG,

par ou passait autrefois le postillon maintenant couverte par

et plusieurs reliques du temps passé dante française. Ecrire à l'adres- peuvent encore être vues, le long du se suivante: B. C. E., Calgary chemin, du train qui remplace les anciennes traines attelées de chiens.

> Wagons dortoirs modernes et confortables. Un service de wagons réfectoîres parfait.

> > Trains Ouotidiens

Laisse Edmonton........21.10k Arr. Portage la Prairie .....8.30k 

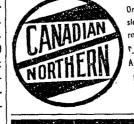

sléges et obtenir tout renseignements de WM. E. DUNN, Agent des Passagers 115, Avenu- Jasper Tel. 525.

TROUVE. — Un bélier, devra A partir d'aujourd'hui, je m'occuperai de la publication être reclamé avant le 1e. mai. de Cartes postales, de négatifs pour lanternes, album souvenir de vues S'adresser à M. Lafond, La-'d'Edmonton, en même que de mon atelier de mon atelier de photographie En plus de mes negatifs, j'ai ceux de Mather's, mon prédécesseur et je puis llustrer Edmonton depuis 1867 jusqu'à aujourd'hui, plus de 6,000 vues.

ERNEST BROWN, Photographe

547 Ave Jasper,

Tel 252. EDMONTON, Alta.

DE L'ATLANTIQUE A EDMONTON

Trente milles livres de POISSONS viennent d'arriver. Le choix est des plus variés. Nous invitous nos clients à profiter de l'aubaine. : : :

Gallagher-Hull Meat & Packing Co. Gallagher-Hull Meat & Packing Co.

# Achetez vos Nouveautés Chez Brazil.

MARCHAND-TAILLEUR EDMONTON. 744 lière Rue Où vous trouverez un assortiment très complet et bien choisi.

# Reparation de Montres

Quand il s'agit de réparer des montres **NOUS SOMMES DES EXPERTS** 

Un essai vous convainera. Tout travail éxécuté promptement et à des prix raisonnables

Johnson & Hubbs Les Bijoutiers de l'Ouest 118 Ave. Jasper

**Machinistes** Réparent et construisent toutes sortes de machines et principalement les

machines agricoles. ::: Edmonton, Alberta. 226, Namayo avenue,

# Le Courrier de l'Ouest

Fondé en 1905

Hebdomadaire

Publié à Edmonton, Canada, par la Compagnie de publication du Courrier de l'Ouest, Limitée. Bureaux et ateliers, 654 deuxième rue, Tél. 361.

ABONNEMENT-Edmonton, livraison à domicile, \$1.50 par an; Canada, \$1 par an; Europe, \$2 par an. L'abonnement est invariablement payable d'avance.

Toute-irrégularité dans la réception du journal, doit être rapportée au bureau.

Les demandes de changement d'adresse doivent être accompagnées de la somme de cinq cents et de l'ancienne adresse. Adressez toute commu nication au : Courrier de l'Ouest, Tiroir 50. Edmonton, Canada.

#### Jeudi, 19 Mars, 1908

# " Les Ganadiens de l'Ouest."

Sous ce titre, nous trouvons, dans "L'Action Sociale," du 9 mars, un article qui, suivant moi, n'a qu'une caractéristique, celle d'être sentimental.

Cet article a été écrit par M. Omer Héroux, un de nos compatriotes que nous croyons sincère, mais mal renseigné sur les choses de l'Ouest.

M. Héroux s'est inspiré d'un "Dictionnaire historistique des Canadiens et des Métis français de l'Ouest", publié par le R. P. Maurice, pour tirer des conclusions qui placent nos compatriotes de l'Ouest sous un faux jour.

Dans son dictionnaire, le R. P. Maurice raconte à ses contemporains, avec exactitude et avec raison, la vie aventureuse, et la mission civilisatrice que nos ancêtres pratiquèrent, dans les pleines de l'Ouest.

Il n'y a pas de doute que les Canadiens, d'origine française, furent les pionniers du pays situé à l'ouest des grands lacs. Et nous regrettons, plus que tout autre, qu'après avoir été les pionniers et les civilisateurs de ce beau pays, ils ne s'en fissent pas les colonisateurs.

Après avoir lu le dictionnaire du R. P. Maurice, M. Héroux, très ému, sert à ses lecteurs la réflexion suivante, qui fourmille d'inexactitudes:

"Hélas! dit-il, où notre langue fut jadis "souveraine, elle est aujourd'hui mise sur le "même pied, presque, que l'Allemand ou le Russe, langues des derniers arrivés, de ceux "qui viennent en hâte recueillir la graisse de ce sol que nos pères ont découvert, qu'ils "conquirent à la civilisation, et que nous "payâmes de nos deniers."

Par la ruse et par la violence, par le "mépris de la foi jurée, et grâce à notre pro-"pre faiblesse, on nous a progressivement destitués de nos prorégatives de race pion-"nière; on a limité l'empire de notre lan-"gue, restreint nos droits scolaires et, de "fait, nous constituons aujourd'hui, dans "tout l'Ouest, une caste inférieure. Nous "sommes des citoyens de second ordre, et "le pire, c'est que certains des nôtres trou-"vent la chose toute naturelle. Ils ont per-"du jusqu'au sentiment de la dignité patrio-"tique et de l'égalité des races."

Voilà l'élégie nationaliste que M. Héroux fait des Canadiens de l'Ouest.

Nous lui répondons qu'il trompe, mais in-

volontairement nous en sommes sûrs, ses lecteurs de la province de Québec.

Le bill de l'autonomie nous donne le droit d'enseigner le français, d'avoir un cours élémentaire tout en français, dans nos écoles

Il n'y a rien dans nos lois qui accorde le même privilège aux Canadiens d'origine allemande ou russe.

Nous démontrerons plus loin les avantages que cet article de la loi donne à nos compatriotes, s'ils savent s'en servir.

Dans la même phrase, le correspondant de "l'Action Sociale" parle des derniers arrivés dans l'Ouest comme s'ils étaient des intrus, "venant en hâte recueillir la graisse (sic) de ce sol que nos pères ont découvert, qu'ils conquirent à la civilisation, et que nous payâmes de nos deniers.'

A entendre M. Héroux, on croirait que les Canadiens-Français ont été les seuls à contribuer à la civilisation des pays de l'ouest, et à payer le million et demi que les territoires ont coûté au Canada.

Soyons exacts et pratiques. Nos pionniers Canadiens-Français, nos missionnaires français et françaises ont certainement contribué très largement à répandre les idées de civilisation dans l'Ouest, mais il faut aussi être justes envers ceux d'origine anglaise et écossaisse, qui ont apporté à cette grande oeuvre, leurs généreux efforts.

Quant au prix que nos provinces ont coúté, tous les citoyens canadiens ont également contribué à le payer.

Plus loin, M. Héroux dit: "qu'on nous a progressivement destitués de nos prérogatives de race pionnière, qu'on a limité l'empire de notre langue et restreint nos droits scolaires, tout cela par ruse, par violence, par le mépris de la foi jurée, et grâce à notre propre faiblesse."

En entreprenant de discuter au long ces points avec le correspondant de "l'Action Sociale," il y aurait danger d'être entraînés sur le terrain glissant de la politique, ce qui n'est pas désirable pour nous, M. Héroux. puisqu'à "l'Action Sociale" comme au Sénat, on est sensé planer audessus de ces misères de la vie publique.

Cependant, s'il m'est permis, personnellement, de placer les responsabilités où je crois qu'elles doivent surtout être, je dirai, que si nous avons vu se rétrécir quelquesunes de nos prérogatives, ce n'est pas tant dû à la ruse, à la violence et au mépris, de la foi jurée, exercés par nos concitovens d'origine anglaise qu'à notre propre faiblesse dans l'Ouest, et à l'indifférence que les Canadiens-Français de Québec ont montré visà-vis de leurs compatriotes de l'Ouest.

Nous avions un jour des prérogatives aussi larges que les vôtres, dans les nouvelles provinces. Si nos compatriotes les ont vu se rétrécir, c'est qu'étant en grande minorité, ils les ont négligées.

Comme je le disais en commençant, si nos ancêtres, après avoir été pionniers civilisateurs, étaient devenus colonisateurs, ils auraient conservé toutes leurs prérogatives.

Si nos missionnaires, tout en évangilisant ces pays sauvages, s'étaient faits ce qu'ils sont aujourd'hui, des agents de colonisation sérieux, l'empire de notre langue règnerait de nos jours dans l'ancienne terre de Rupert. Et si les Canadiens-Français de Québec avaient émigré vers l'Ouest Canadien, au lieu de traverser la ligne du 45ième, nos droits scolaires dans l'Ouest ne seraient pas restreints.

Il nous reste encore quelques lambeaux de ces prérogatives que vous souffrez, comme nous, de voir s'étoiler.

Ce sera encore à cause de vous si nous les voyons complètement disparaître.

Nous avons des millions d'âcres de terres fertiles à cultiver. Au lieu de faire du provincialisme à outrance, envoyez-nous de nos compatriotes, afin qu'on puisse un peu serrer nos rangs.

Nous avons des écoles séparées, où l'on nous donne le droit d'enseigner le fran-

Nous n'avons pas cinq pour cent de nos professeurs qui soient qualifiés, d'après la loi de nos provinces, pour enseigner à nos enfants dans ces écoles.

Eh bien, si vous tenez vraiment à répandre l'idée française au Canada, à conserver le caractère national à nos compatriotes, réformez votre enseignement d'école normale, de manière à nous fournir des professeurs comnétents.

Pour le moment nos écoles existent, par le bon vouloir, seulement, du ministre de l'éducation.

Et c'est à force d'abuser de ces privilèges qu'on nous accorde temporairement, qu'on finit par amener la disparition de nos pré-

M. Héroux affirme que nous sommes devenus une caste inférieure, et des citovens de second ordre, dans tout l'Ouest.

Je proteste, au nom des Canadiens de l'Ouest, contre cette assertion gratuitement offerte à mes concitoyens.

Il ne m'appartient pas de faire des comparaisons. Je laisse à ceux qui sont venus nous voir chez nous et qui, par conséquent, sont plus éclairés que certains casaniers de la Province de Québec, de détromper M. Héroux et nos compatriotes qui auraient pu se laisser influencer par ses écrits.

Si nous sommes en minorité, nous n'admettons pas que nous soyons dégénérés.

Nous voulons! mais nous réalisons aussi

notre isolement.

Dites à la presse nationaliste de Québec. de cesser sa campagne de dénigrement contre notre beau pays de l'Ouest.

Que ces journalistes cessent de broyer du noir, et d'enrayer l'immigration de nos compatriotes vers l'Ouest, en leur montrant constamment le fantôme de l'abjuration et de l'anglification.

C'est devenu de la folie chez eux, puisqu'ils en sont rendus même à restreindre l'émigration de nos compatriotes de Québec, de crainte d'avoir à subir, dans leur province même, ces deux évolutions.

Avant de critiquer, avant d'affirmer, il

faut d'abord savoir. Renseignez-vous sur ce qu'il y a à faire, pour enrayer le mal, si vous croyez qu'il existe, et, au lieu de critiquer, aidez-nous à conserver ce qui nous reste et même à l'améliorer.

J'espère que pour avoir écrit cette lettre, vous ne m'accuserez pas cemme vous le dites dans la dernière phrase du paragraphe que je viens d'analyser avec vous, d'avoir perdu jusqu'au sentiment de la dignité patriotique et de l'égalité des races.

S'il existe une différence entre les Canadiens-Français de l'Ouest, et ceux de l'Est, c'est qu'ils sont devenus plus canadien que vous, en restant tout aussi français. PHILIPPE ROY.

# M. Herron, M.P.

"Alberta."

Son Excellence Lord Grey, Gouverneur-Général du Canada, a lancé un appel patriotique dans tout le pays, demandant à tous de contribuer à une oeuvre grandiose, l'établissement d'un parc national sur les champs de batailles, à Québec.

Le très Honorable Sir Wilfrid Laurier, Premier Ministre du Canada à présenté un bill au Parlement, demandant de voter \$300,-000 comme contribution publique à cette belle oeuvre.

Les différents articles du bill ont été discutés par les députés de la gauche, comme c'était leur droit, et même leur devoir de le faire.

Une fois la discussion terminée, le vote a

Quatre-vingt-dix députés, libéraux et conservateurs, se sont prononcés en favour du bill; onze députés conservateurs en ont désapprouvé le principe.

Parmi les onze réfractaires, nous remarquons le nom de notre ami M. Herron, M. D. C. CORMACK P., pour le comté de l'Alberta.

M. Herron pourrait-il nous dire pourquoi il est si parcimonieux, quand il s'agit de contribuer à une oeuvre nationale?

Serait-ce, par hasard, parcequ'il se trouve que ce parc fera tout particulièrement l'ornement de la ville de Québec?

Wolfe et Montcalm ne pouvaient pourtant pas aller se battre à Pincher Creek, en prévision de l'établissement de ce pare, surtout ne se doutant pas, alors, que ce brave Mr. Herron deviendrait député.

Nos nombreux lecteurs du comté, représenté par M. Herron, feront bien, aux prochaines élections, de lui demander des explications sur le vote qu'il a donné, le 6 de mars au soir, à 6 heures.

Comme il a voté sans rien dire, à la Chambre des Communes, nous sommes dans la troublante position, de lui prêter des motifs, qu'il n'avait peut-être pas, pour se montrer aussi parcimonieux et aussi mesquin.

# Une mission delicate

M. MacKenzie King, député ministre du travail, ira en Angleterre pour essayer d'en arriver à une entente avec le Gouvernement anglais, relativement à l'immigration hindous au Canada.

Sa mission sera délicate et difficile! Les Hindous ne sont pas du tout adaptés à notre climat, et leur manière de vivre en fait des concurrents tout aussi dangereux que les Asiatiques, pour nos ouvriers.

Cependant ces Hindous sont des sujets britanniques, et si l'Empire a une signification quelconque, assurément tous les sujets britanniques doivent avoir la liberté de voyager, et de vivre dans toutes les parties de cet empire.

Et ceci est le point sur lequel la population GRAND UNION HOTEI des Indes est très susceptible dans le moment, à cause des difficultés qu'elle éprouve dans le sud de l'Afrique.

C'est pourquoi il est à désirer que le gouvernement anglais soit consulté dès le début et que, s'il est possible, on trouve un moyen quelconque pour engager les Hindous à rester chez eux, plutôt que de venir s'exposer à recevoir un acceuil peu amical, en 10 p. c. d'Escompte arrivant au Canada.

Pour toutes ces raisons, la mission que le Gouvernement canadien donne à Monsieur King sera difficile et délicate.

Cependant, ses succès passés, dans le réglement des grèves ouvrières, et des troubles à Vancouver le désignait pour cette mission. Nous avons confiance que le député du travail réglere cette question troublante, à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Le Gouvernement canadien, en prévoyant en éloignant, dès le début, les difficultés qu'une semblable immigration pourraient créer chez nous, surtout à la classe ouvrière, démontre encore une fois, avec quels soins jaloux il protège les intérêts de nos

ouvriers. Le département du travail qui a été établi par Sir Wilfrid Laurier, a déjà rendu des services considérables au pays, et a empéché bien des ennuis et des misères dans la classe ouvrière.

# Lettres Parlementaires

(De notre correspondant).

Ottawa, 3 mars, 08.

Au commencement de la séance, l'Hon. M. Oliver a déposé, devant la Chambre, un bill modifiant la loi des terres. Il dit que cette loi aura pour but de permettre aux autorités ecclésiastiques des différentes églises, de posséder des terrains, dans les territoires, où le Gouvernement est en possession des terres publiques.

Ce bill a été lu pour la première fois. Le bill incorporant la Compagnie du Canal de la Baie Georgienne a été lu une troi-

sième fois, et adopté par la Chambre. Plusieurs autres bills, incorporant des compagnies de chemins de fer, sont aussi venus devant la Chambre, et ont fait quelques pro-

Les ministres ont répondu à un grand nombre de questions qui leur ont été posées, par les députés des deux côtés de la Chambre, et avant la fin de la séance de l'après-midi, M. R. A. Pringle, député de Stormont, a déposé devant la Chambre, sa résolution ten dant à modifier la loi des banques.

Entre autres amendements, il offre les suivants: 1o. Pour pourvoir à l'inspection directe

des Banques par le gouvernement. 20. Pour pourvoir à des règlements plus sévères concernant la circulation du papier monnaie.

30. Pour limiter la proportion du capital, et de la réserve, qui devra être prêtée à un seul individu.

40. Pour spécifier quelle proportion les directeurs réunis pourront emprunter à leur 50. Pour limiter le taux d'intérêt ou d'escompte que les banques pourront imposer.

60. Pour reviser les pouvoirs de l'association des banquiers. Monsieur Pringle a fait un long discours, et un discours soigné pour justifier sa mo-

tion.

# CARTES PROFESSIONNELLES

**CORMACK & MACKIE** AVOCATS ET NOTAIRES Argent à Prêter

**BLOCK McLEOD** Tel, 419 135 Rue Jasper

**COTE & SMITH** Frank B. Smith, B.S. etc. C. et M.E.M., I.M.E. J. S. Coté, D.L.S., C.E. Ingénieurs civils et de mines; Arpenteurs etc Boîte B.P. 596 BUREAU Ed McLeod

KIMPE & HEATHCOTT. ARPENTEURS t INGENIEURS CIVILS 113 Ave Jasper Tel. 127

Boîte B. P. 1437 Edifice -- CREDIT-FONCIER

H. W. Blaylock B.C.L. P. J. Bergeron, B.C.I BLAYLOCK & BERGERON AVOCATS ET NOTAIRES Calgary, ----- Alberta.

# KING EDWARD HOTEL CALGARY, ALTA.

PENSION \$1.00 par jour\_et plus

L. CHARLEBOIS, propriétaire

CITY RESTAURANT Enface du Marché 25c le repas 21 repas \$4.00

CALGARY, ALTA.

5. TRAIL, Prop.

\$2.00 PAR JOUR

L'omnibus de l'hotel est à tous les train A. A. HOUDE, gérant 1-5-08 pd.

Sur les commandes de charbon données ici au 14 décembre. : : :

Western Coal Company

144 Ave. McDougall G. W RIBCHESTER.

**VOITURIER ET FORGERON** 

Tel. 30 Premiere Rue Edmonton

**BOIS DE CHAUFFAGE** Nos prix sont les plus bas Epinettes et peupliers

coin Troisième et Athabaska

R. DUPLESSIS

W. A. ALLEN, Médecin-Vétérinaire

Spécialité Swamp Fever et toutes maladies communes aux animaux.

QUEEN'S HOTEL PHONE 50 wooddaddddddddddddd "

SALONS DENTAIRES DE Dr. MULVEY Edifice Garlepy, Edmonton

> Dentiers @ \$10 et \$12 Ponts .... 7.00 Couronne d'or \$6 et \$7 Plombage argent.. 1.00 Extractions ......50

ON PARLE FRANÇAIS mananananananananan

# **公司负责负责负责负责负责负责负责负责负责负责** Pension Cosmopolitaine

Rendez-vous des Canadiens \$1.00 par jour \$5.00 par semaine

G. A. PROULX, Prop. 353 Fraser

**X**aaaaaaaaaaaaaaaa **温**自有的有的物物的物物的物物的物物。

#### Ecurie & Remise de F. STACK PENSION DE CHEVAUX \$

Vente de chevaux et bocufs achetés et vendus à com-Ben. A. Higgins, encanteur

419, Queen's Ave 

# H. A. MACKIE LUCIEN DUBUC ET. E. DRLAVAULT

**DUBUC & DELAVAULT** AVOCATS et NOTAIRES

Avocats de la Banque D'Hochelaga BUREAU: Norwood Block **EDMONTON** 

Tel. 287 P. O. Box 143,

Wilfrid Gariépy, Hector L. Landry **GARIEPY & LANDRY** AVOCATS, NOTAIRES, ETC.

Solliciteurs pour la TRADERS BANK OF CANADA. BUREAUX: 155 Ave Jasper, Est

E. B. EDWARDS, K.C. LOUIS MADORE, B. A., B. C. L. **EDWARDS & MADORE** 

Membres du Barreau des provinces de Québec, Ontario, Alberta et Saskatchewar {Edmonton : Edifice Norwood, Morinville : Edifice Gouin.

Adr. Télégr. : " Edwards-Edmonton

Téléphone : 555,

Boite B. P. 20,

OMER ST-GERMAIN AVOCAT ET NOTAIRE MORINVILLE, ALTA.

Telephone 5

ROBERTSON & DICKSON AVOCATS, NOTAIRES, etc. Edmonton et Fort Saskatchewan.

Bureau d'Edmonton, EDIFICE MCLEOD.

Dr L. G. FREDETTE Gradué de l'Université Laval de Montréal, et Lieux Vétérinaire de la Bat-

terie 15 de Shefford, P. Que. Bureau et Hopital, 253 Fraser Ave. P.O. Box 615

H. A. CLEGG, ENCADREUR ET BOURREUR

617, deuxième rue-voisin du patinoir **EDMONTON** 

ANDREW H. ALLAN COMPTABLE, AUDITOR Livres ouverts pour nouvelles firmes

pour les anciennes. Dettes collectées 517, 8ème rue, Edmonton Boite B. P. 1174 The Western Detective Agency Cette agence se chargera de toutes

espèces d'enquêtes et recherches pour des causes civiles, criminelles et com-merciales. Tarif raisonnable. 248 ave Jasper est

Edmontor

# Richelieu Hotel

J. N. Pomerleau, Prop

Pension: \$1.50 et \$2.00 Pension à la semaine : \$7.00

PRIX MODERES

Offre Spéciale pour cette semaine

Une Montre WALTHAM dans un boitier en argent.

**\$**8.50 A.BRUCE POWLEY **BIJOUTIER** Inspecteur des chronomètres pour le C.N R

C. N. R. Store LEVESQUE & SANDERS **Propriétaires** 

de détail de FRUITS a toutes sortes et des meilleures CONFISERIES

Tabacs et Cigares, une spécialité Trois portes à l'est du Queens

# Larue & Picard

ont maintenant leur bureau au

No. 48 Ave Jasper Chambre No. 4.

Dr A. BLAIS,

MEDECIN et CHIRURGTEN Ancien Interne de l'Hopital Pean Paris Bureau : Heiminck Block, Tel. 174 Résidence: 6me Rue Ouest près de la

Tel. 181

Et de 2 à 5 p.ni

### MADAME MEADOWS

rue Main, Tel. Consultation; De 11 à 12 a.m.

Specialiste pour la vue 129. AVENUE JASPER EDMONTON

Heures d'office: 9 à 6 hrs; Same-

di soir de 7 \lambda 9 hrs.

Astley-Jones Piano and Organ Co

Marchandes de Pianos et Orgues et toutes espèces d'instrum 1953 musique. ::

651 Ave. Namayo. Edmonton

Dr R. B. WELLS Elève des Hopitaux de Londres, Neu York et Chicago Spécialité pour les maladies des yeux des oreilles, du nez et de la gorge. Bureau: Edifice Norwood Heures de consultations : 10 a.m. à 1 p.m. 2 p.m. à 5 p.m. 7 p.m. à 8 p.m.

Examen des yeux pour choix de lu-

nettes.

PERCIVAL R. COHOON, Oph.D.

Gradué de Heidelburg Eye Institute and Coffege Marshall School of Optics Boston City Dispensary, Boston, Mass. Examen gratuit de la vue Tous nos verres sont fabriques par nous 43 avenue Jasper Ouest
EDMONTON - - -

FORMALDEHYDE

"Formaline"

La Formaline de Graydon tue le germe de rouille dans le grain de semence. Plus efficace et meilleur marché que la pierre bleue. S'emploie facilement et est re-commandée par tous les journaux d'agriculture, Notre provision est considérable et nos sont "corrects."

GEO. H. GRAYDON. CHIMISTE et PHARMACIEN Pharmacie "King Edward"

F. GOARD

395, Namayo Avenue Réparation de montres et horlogerie. Travail

de première classes.

**SNOW FLAKE LAUNDRY** et balances de vérification préparées Tel. 1162 Vous pouvez laisser votre linge à l'Hotel Richelieu, notre voiture le

prenera et le retournera.

J. T. Valpy & Fils

.Marechal Ferrant. Ouvrage de Forge et de

Voiturier. Ainsi que

travaux artistiques. 💇 En Face du Marche 🖁

<del>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</del> Treaseration and the contract of the contract The

Entrepreneurs de Pompes Funèbres @Ambulance de la Croix Rouge

🏭 H. W. Mofratt Co. Ltd.

waaaaaaaaaaaaaaaa

Tél. 414a

Si vous souffrez des hémorroïdes, nvoyez-moi votre adresse et je vous dirai comment pous guérir vous-même, chez vous. Je vous enverrai aussi un peu de remèdes pour que vous fassiez 'essai de mon traitement. Soulagement immédiat et guérison permanente guarantie. N'envoyez pas d'argent, mais parlez de cette offre à vos amis et écrivez aujourd'hui à Mme M. SUM-

LAVAL

**EDMONTON** 

PHARMACIEN

្នីស្សស្សស្សស្សស្សស្សស្សស្ន

Hémorroides guérie par nouveau traitement

136 rue Rice

MERS, Boîte P. 47, Windsor, Ont. general and an electric contract and an electr

**PHARMACIE** 

T. E. GAGNER

130, Ave JASPER



# GAPORAL

# fumées universellement

Chevaux et vaches laitières à vendre.

Nous venons de recevoir un char de chevaux pesant de 12 à 1700 livres chacun. La plupart sont des juments. On peut en faire de très beaux couples.

et à des prix déflant toute compétition. Notre établissement est le plus condèrable de la ville et nous nous occupons spécialement du commerce de chevaux et de vaches laitières.

On parle Français LAROSE & BELL Coin Namayo et Rice, Edmonton 

# **ECURIES IMPERIALES**

L.J. A. Lambert, 🖁 prop.

3ème Rue

Ге́І. 306 🖁

**Gobboo**booboobooboobo **Mannonnonnonnonnon** 

Edmonton **Bottling Works** 

660 Rue Elizabeth

Fabricants d'eaux gazeuses 🌋 NEHER BROS. Propriétaires ខ្លួនទទួនទទួនទទួនទទួនទទួនទទួន

#### FEUILLES DE HOUX pour Noel

Raisins, Figues, Dates, Noix de touts sortes. Première

Oranges Japonaises

qualité. Prix raisonnables

Hallier & Aldridge Boulangers, Confiseurs,



# La fillette qui grandit

étudie souvent trop pour ses forces. La mère prudente lui

Wilson's Invalids' Port

(Via Quinquina de Wilson

un préventif contre l'anémie, les maux de tête, le manque d'appétit, l'étourdis sement et la

WILSONS

PORT WINE

Il donne un sang pur et fort, un sommeil paisible et une digestion parfaite, permettant ainsi à la jeune fille dese développer complètement. Un verre à vin



Chez tous les Pharmaciens.

# Reglement du Careme

10. Tous les jours du carême depuis le mercredi des Cendres inolusivement, jusqu'au Samedi autres jeûnes prescrits: Saint inclusivement sont jours de jeûne, les dimanches exceptés.

20. Tous les mercredis et vendredis du Carême, et aussi le samedi de la semaine des Quatre-Temps, le Jeudi-Saint, et le Samedi-Saint, sont jours d'abstinence.

30. On est dispensé de l'abstinence tous les autres jours du Carême, mais on ne doit faire gras, ou manger de la viande qu'à un seul repas chaque jour. 40. Il est défendu de manger de

a viande et du poisson, à un mêne repas, même le dimanche, pendant tout le temps du Carême.

50. D'après un Indult du 2 mars 1873, il est permis: 10. de faire usage de la graisse de quelque animal que ce soit dans la préparation des aliments maigres, quand l'abstinence est de rigueur. Ainsi on peut substituer au beurre ou à l'huile de la graisse de boeuf, mouton on autre, ou du saindoux Nous avons aussi plusieurs petits chevaux ou même du lard, pour préparer soupes, fritures ou pâtisseries, etc., les jours maigres. Cependant on ne pourra manger soupe grasse ces iours-là, quoique l'on puisse mettre un peu de graisse dans une soupe maigre. 20. Il est permis également de prendre, le matin, les jours de jeûne, 2 onces de nourriture, et une tasse de café, thé, ou autre breuvage. A la collation du soir, les jours où on peut faire gras on pourrait manger un reste de pratique est que, pour la collation, on prenne moins de nourriture que si ce n'était pas jour de jeûne.

> tout le temps du carême 70. Toutes les personnes en bon-21 ans accomplis, sont tenues d'ob- jeunesse, entrevoir de sensibles ment.

durant les dernières années.

de première classe.

étrangers.

gaux et scandaleux.

leur circulation .

ques canadiennes.

loir les accepter.

port au Parlement.

Stormont.

nation.

opportunes.

zèle de nos pessimistes.

Lettres Parlementaires

(Suite)

Pour prouver l'opportunité de modifier la

loi des banques, il fait l'historique des dif-

férentes faillites, qui ont eu lieu au Canada

Un danger qu'il redoute, et qui lui fait

prévoir l'établissement d'un monopole dan-

gereux au pays, c'est l'absorption des peti-

Deus le discours de M. Pringle on ne peut

pas s'empêcher de ressentir que la crise fi-

nancière de l'année dernière a été une des

raisons principales, pour amener le député de

Il a reproché sévèrement aux banques de

détourner les capitaux, l'argent des dépo-

sants, du canal ordinaire de la circulation

pour aider à la spéculation dans les pays

Il a aussi affirmé que les banques profi-

taient de l'embarras passager de leurs clients,

pour leur imposer des taux d'intérêts illé-

M. Pringle croit aussi que les banques dé-

Et il trouve injuste que les directeurs des banques se fassent des prêts exagérés, sans

en avoir reçu l'autorisation des actionnai-

Le député de Stormont ne semble pas a-

voir une confiance illimitée dans l'associa-

tion des banquiers, du moins en ce qui con-

Pour toutes ces raisons, M. Pringle croit

que le temps est arrivé pour le Parlement

d'intervenir, et d'imposer une surveillance

plus effectives sur l'administration des ban-

et il demande au gouvernement de bien vou-

Il soumet ses amendements à ses collègues,

Il désire que le comité des banques étudie

les amendements qu'il propose, et fasse rap-

Le Dr Sproule, député de East-Grey, ap-

puie fortement la résolution du député de

Il a été peut-être encore plus sévère que

Ces Messieurs ont dû recevoir, durant l'é-

té dernier, les doléances d'un grand nombre

de leurs électeurs, qui ont eu, comme bien

d'autres, à souffrir de la rareté de l'argent

A la veille d'une élection, il est toujours

très à propos, pour un député, d'entendre

d'une oreille sympathique, les doléances de

ses électeurs. Il lui est même permis de se

faire leur interprête, dvant les conseils de la

Nous sommes presque tentés de supçon-

ner, tout en croyant à la sincérité des dé-

putés de Stormont et de East-Gray, qu'ils

se sont laissés par trep impressioneer par

des critiques, suivant nous, exagérées et in-

M. Wm. Roche, député d'Halifax, s'est

chargé de jeter un peu d'eau froide sur le

M. Pringle, vis-à-vis des banques.

qui s'est fait sentir depuis un an.

cerne les intérêts du public.

passent la limite qui leur est promise pour

Stormont à proposer ses amendements.

fromage, oeufs, autrefois inter-

atteint l'âge de 21 aus.

20. Les nourrices, les femmes endinaires, les convalescents Bo. Les personnes qui ont at-

teint l'âge de 60 ans: 40. Celles qui ont à accomplir un travail rude ou des voyages dif-

ficiles. 50. pourraient, en jeûnant, s'acquitter de leur emploi.

90. D'après une décision de la manger du gras à tous les repas.

néanmoins ne pas se laisser gui- la première heure. der par les caprices et les illu-

Le temps fixé pour l'accomplissement du devoir pascal, commence au premier dimanche du Ca-Trinité, c'est-à-dire qu'il va du 8 mars au 14 juin inclusivement.

LE REV. FRERE, BOWES, O. M. I.

Vient de s'éteindre dans la personne du Rév. Frère Bowes, O.M. soupe grasse du dîner. La règle I., le 9 mars dernier, au Palais épiscopal de St-Albert, un piondonnent un titre tout spécial à la dit, est permis maintenant durant | reconnaissance.

Né à Kingston, Ontario, en 1830, de famille irlandaise, Pane santé et ayant atteint l'âge de trick Bowes laissa au cours de sa server le jeûne du Carême. Mais ptitudes pour l'architecture; il A son lit de mort, assistaient 14 mars, 1908.

Carême, ainsi d'ailleurs que des des architectes auxquels le gouver- rer, et quelques frères convers. 10. Les personnes qui n'ont pas lement d'Ottawa.

ceintes, les malades et valétu- et fit ses voeux perpétuels de pau- chrétienne. vreté, charité et obéissance en

dans le Nord-Ouest, en compagnie du Rév. P. Grandin, plus tard Mgr Grandin, 1e. Evêque de Enfin les personnes qui ne St-Albert. Partis d'Ottawa, par les grands lacs jusqu'à la Rivière Rouge, et de là, remontant le cours des fleuves sur des barges 100. La discipline de l'Eglise commença à partager la vie de tir du 1 avril, 1908: touchant le carême et le jeune sacrifices et de durs labeurs des s'est beaucoup radoucie; il faut missionnaires Oblats, pionniers de A peu près 6,000 lbs. de pain,

sions d'une délicatesse exagé- rigueurs de la faim et du froid, manquant des choses les plus né- A peu près 15,000 lbs de pain, cessaires à la substance, il commença toutefois, au Lac La Biche, pour la continuer près d'un 1/2 sièrême et finit au dimanche de la cle, sa carrière d'architecte et de ding. construction de résidences ou missions pour les missionnaires.

> Toutes celles, à peu près actuel-'ement desservies par les RR. PP. Oblats, dans l'Alberta, la Saskatchewan,, ou le nord, sont dues au travail de ses mains.

Il serait trop long de faire la liste des résidences qu'il érigea. Cependant il nous est agreable de faire connaître, maintenant que missions. nier de la civilisation, bien digne son oeuvre est achevée, que le de ce nom. Il est mort peu connu groupe imposant de constructions ce ne sera pas payée à moins d'a-60. L'usage du lait, beurre, du public, mais ses oeuvres lui qui couronne la colline de St-Albert, la nouvelle cathédrale exceptée, s'élève autour de son tombeau pour affirmer ses talents aux générations avec son dévoue-

beaucoup de personnes peuvent a- eût à coup sûr, dans cette carriè- ses derniers moments, plusieurs de voir des raisons légitimes d'en être re, occupé une place marquée, ses compagnons des premiers jours. comme le fit d'ailleurs l'un de Sa Grandeur Mgr Legal, le Rév. 80. Sont exemptées du jeune de ses frères, devenu plus tard un P. Leduc, V.-G., le Rév. P. Mé-

> nement confia l'érection du Par- | Sa carrière fut une série non interrompue d'un travail soutenu et Mais il préféra couler l'humble zélé au service de Dieu et au dévie de frère convers chez les Oblats | veloppement de la civilisation

Sa récompense, le monde ne la Au cours de cette année, il vint lui donne.



Police Montée Royale du N.-O. Des soumissions cachetées, asont exemptés du jeune, peuvent dans les premiers jours d'août mars, 1908, pour l'aprovisionne-1856. Là, le bon Frère Bowes ment des articles suivants, à par-

> A Edmonton. A peu près 5,000 lbs de bocuf. Au milieu des privations, des A peu près 600 lbs. de beurre.

A Fort Saskatchewan, A peu près 2,000 lbs. de beurre. Et aussi pour l'aprovisionnement du poste d'Athabaska Lan-

Les provisions doivent être de première qualité et livrées quotidiennement, durant l'annee.

Les soumissions devront être accompagnées d'un chèque égal à 5 pour cent de la somme totale de la soumission, comme preuve de bonne foi.

On ne s'engage pas à accepter la plus basse ni aucune des sou-

La publication de cette annonvoir été autorisée.

Pour renseignements complets s'adresser au soussigné. D'A. E. STRICKLAND,

Inspecteur, Commandant la Divi sion "G."

(Mar. 19-26.)

#### Il a fait remarqué à la Chambre que les Toutes les franchises accordées aux bandéputés de Stormont et de East Grey, avaient ques expireront au 1er juillet, 1911.

point de vue populaire. Mais il y a un autre point de vue, sur lequel cette question mérite d'être envisagée, c'est le côté pratique.

M. Pringle, dit le député d'Halifax, a suggéré que le système de banque américain est supérieur au nôtre, sur bien des rapports, surtout pour le petit industriel.

studier et développé cette question importan-

te devant les collègues exclusivement-au

tes banques par nos institutions financières L'histoire des institutions financières américains, ne peuvent pas les avancés du dé-

> En 1833, le général Jackson prêta tout l'argent des banques centrales américaines, aux banques des différents états. Cet argent fut promptement absorbé, surtout par la spéculation sur les terrains dans l'Ouest, et par le commerce grandissant de cette époque, jusqu'en 1837, époque à laquelle presque toutes ces banques américaines, surtout les petites benques des différents états. deviennent en faillite

A cette époque une crise commerciale considérable se produisit aux Etats-Unis.

Le député d'Halifax passe en revue les amendements suggérés par le député de Stormont, et il prouve à la satisfaction de la Chambre, que les vices, auxquels semblent prêter notre loi des banques n'existent pas réellement, mais seulement dans l'imagination de M. Pringle.

Du reste, plusieurs des moyens suggérés par M. Pringle pour faire disparaître ce qu'il croit être des abus, ne sont pas pratiquables.

L'inspection directe des banques, par le gouvernement, ne donnerait aucunement plus d'informations que celle à laquelle ces institutions financières sont aujourd'hui sou-

Comme l'a fait remarqué M. Roche, 1 moins de nommer un inspecteur du Gouvernement pour chaque banque, et chaque branche, qui ferait l'inspection le même jour, nous ne pourrions pas obtenir le résultat désiré par M. Pringle Inutile d'ajouter qu'un tel état-major d'inspecteurs fédéraux ne reut pas exister.

L'Hon. M. Fielding, Ministre des finances, tout en faisant remarquer à la Chambre, qu'il recevait les suggestions du député de Stormont, avec un esprit préparé à la conviction, qu'il n'était pas prêt à faire des chargements à la loi des banques, pour le

Nous avons, dit-il établit le principe au Canada, que la révision de la loi des banques ne devait se faire que tous les dix ans.

Naturellement, cela ne veut pas dire qu'aucune modification ne peut. être faite dans l'intérieur, mais il est admis qu'il en sera. fait que dans les cas d'urgence.

Il est possible, dit M. Fielding, que moimême avant la fin de la session, je sois appelé à faire quelques suggestions, tendant à modifier quelque peu la loi des banques.

Mais je sereis certainement opposé à faire, cette année, un changement aussi radical que celui suggéré par Mr. Pringle.

Il est possible, dit le ministre des finances, que notre expérience des dix dernières années, nous conduise à cette époque, à faire quiques changements à notre loi des banques, mais d'ici là, je me permettrai de suggérer à mes collègues de cette Chambre, de re gulques changements à notre loi des banne rien faire dans cette direction, à moins d'un ces de nécessité.

Tout le monde admet que s'il existe une loi qui doit être respectée, et traitée avec un esprit conservateur, c'est bien la législation qui a rapport à nos institutions financières, ct au cours de l'argent. Pour ces différentes raisons, le ministre

des finances espère que le député de Stormont ne forcera pas la mise de sa motion au vote, mais qu'il la retirera, L'Hon. M. Fielding a passé en revue notre

système financier au Canada, tel qu'il a démontré à la Chambre, qu'il se compare favorablement avec ceux des autres pays.

Notre système de succursales de banques dans toutes les parties du Canada, est plus favorable, d'après le ministre des finances, au système d'établir des banques indépendantes, qui a été adopté dans chacun des Etats Américaines.

Le mode d'inspection suggéré par M. Pringle, dit M. Fielding, ne serait pas pra-tiquable au Canada, justement à cause de (20 av. 1) notre système de succursales.

Quant à l'objection faite, par le député de Stormont, au sujet des prêts considérables, teurs, le ministre des finances dit, avec beaucoup de justesse, que cotte question doit être reglée par ces actionnaires, et non pas par le Gouvernement.

L'Ilon. G. E. Foster, qui depuis quelque temps semble avoir supplanté son chef, l'Hon. R. L. Borden, a répondu à l'Hon. M. Fielding.

Il a forcément admis que le principe invoqué par le ministre des finances, contre Tel. 481 la résolution du député de Stormont, était (20 av. 1) un principe sain, et qu'il devait être appli-

L'ex-gérant de l'Union Trust Company pouvait difficilement ne pas suivre l'Hon. pouvait difficilement ne pas suivre l'Hon.

M. Fielding, puisque la décision de ne pas reviser la loi des banques, plus souvent que tous les dix ans, a été prise sous le régime conservateur, lorsque M. Foster lui-même était ministre des finances.

Pour une fois, M. Foster s'est trouvé dans la pénible position, nous en sommes convaincus, de ne pas pouvoir faire de l'opposi-

mettant la sagesse des remarques de l'Hon. M. Fielding, de faire remarquer qu'il ne voyait pas pourquoi la motion de M. Pringle ne serait pas acceptée par le gouvernement, et transmise au comité des banques, Platre à l'épreupour recevoir un examen plus sérieux.

m. Foster est un incorrigible, un esprit chagrin, qui ne fait jamais, de bonne grâce, Platre à la Fibre de Bois, Platre de Paris, é

A minuit, vu l'heure avancé, M. Duncan Ross, député de Yale et Cariboo, a proposé l'ajournement du débat. l'ajournement du débat.

(Suite à la page 6)

# THE CANADIAN BANK OF COMMERCE

BUREAU-CHEF, TORONTO, Ont. Etablie en 1867

B. E. WALKER - Président ALEX. LAIRD - Gérant Général, A. H. IRELAND - Surintendant

Capital payé \$ 10,000,000 Fond de Réserve 5,000,000 113,000,000 fotal de l'Actif

lui a pas accordée, mais Dieu la SUCCURSALES DANS TOUTES LES PARTIES DU CANADA, DES ETATS-UNIS ET D'ANGLETERRE

Affaires générales de Banques Transigées.

Billets des classes Commerciale et Agricole Escomptés.

#### DEPARTEMENT D'EPARGNE

Dépôts de \$1 et plus reçus et intérêt alloué aux taux courants, et payé Sacrée Pénitencerie (du 16 janvier ou canots d'élégance assez primiti- dressées au soussigné, seront reçues trimestriellement. Le déposant n'est sujet à aucun délai lorsqu'il s'agit de 1834), ceux qui, à quelque titre, ve, ils gagnèrent l'Île à la Crosse jusqu'à midi, samedi, le 28 de retirer le plein montant ou seulement qu'une partie de son dépôt.

Succursale de Vonda, Sask., J. C. Kennedy, Gérant. Succursale d'Edmonton, Alta., T. M. Turnbull, Gérant.

# IMPERIAL BANK OF CANADA

Capital autorisé \$10,000,000.00 Capital payé - - - 4,860,000.00 Reserve, - - - 4,860,000,00

Bureau Principal, - - Toronto, Ont. D. R. WILKIE,

Hon. R. JAFFRAY,

Vice-Président. Président, Agent en France: Crédit Lyonnais.
Agence d'Angleterre: Lloyds Bank, Bureau, rue Lombard,
Londres. Agence de New-York: Bank of the Manhattan Co.
Agence de Minneapolis: First National Bank. Agence de St.
Paul: Second National Bank. Agence de Chicago: First National

Succursales à Manitoba, Alberta, Sas atchewan, Colombie Anglaise, Québec et Ontario.

Lettres de Credits pour voyageurs, bonnes dans tous les pays.

"Bank Money Orders" aux prix suivants: bu eau de Banque incorporée du Canada. Départements d'Epargnes.

Intérêt alloué sur tous les dépôts et crédité quatre fois l'an. G. R. F. KIRKPATRICK, Gérant Succursale d'Edmonton.

### THE METROPOLITAN STORE

Coin Elizabeth et Queen's, en face de marché

Nous achetons les produits de la ferme. Nos épiceries sont du meilleur choix. FRUITS, BONBONS ET CIGARES

N. GENEREUX

Pr priétaire 

Apportez-Moi vos vieilles chaussures

Je les remets comme neuves.

FRED BLACK Près du King Edward 786 Première rue

# 

UNION LUMBER Coin des rues Peace et septième.

> Assortiment complet de bois de construction, portes, chassis, moulures, bardeau, latte, papier, etc. : : : :

Une visite sollicitée.

Téléphone 401.

# qui sont faits par les banques à leur direc- Comme le Printemps approche,

c'est le temps de choisir vos graines de semences. Nous avons un stock considérable de graines. Essayez notre mil. Avant d'acheter vos graines, vous feriez bien de venir

oir notre assortiment. Nons vendons aussi des provisions et de la farine.

# HAMILTON & SON,

153, Queen's Ave

Nous payons les plus hauts prix du marché

pour les volailles, les oeufs. le beurre et animaux à boucherie : : : Laissez votre adresse à nos bureaux ou écrivez-nous.

P. BURNS & CO., LIMITED

158, Ave Jasper, E.

Edmonton Cependant il a trouvé moyen, tout en ad-

GARANTIE D'EXCELLENCE

幹 ve du feu Asbes-

Fini 'Adamant' de 🙎 Poucher, Chaux 'Kelly Island' Chaux grise et blanche, Poil à mortier, Latte, 🤄 Ciment.

Notre marque de commerce W. B. POUCHER, MATERIAUX DE CONSTRUCTION 03.5 cinquieme rue Camonton, Atta.

Offices du Dimanche. Recteur — Rév. Père Nasessens. — à 8 heures a.m. Grande Messe ----

Cathéchisme ————à 2½ hrs Bénédiction du T.-S.-S. à 7 hrs.

#### EGLISE IMMACULEE CON-CEPTION.

Offices du dimanche.

Recteur - Rév. Père Lemarchand. Mêmes offices et aux mêmes heures qu'à l'Eglise St-Joachim.

# (Suite).

Ottawa, 4 mars, 08. M. Wilbert McIntyre, député de Strathcona, a présenté à la Chambre le bill No. 114, qui est d'une grande importance pour les cultivateurs de l'Alberta.

Ce bill propose de modifier la clause 119, du chapitre 85, des statuts revisés de 1906.

A cause de cet article spécial de la loi, les cultivateurs de l'Ouest, du moins un grand nombre d'eux, ont subi des pertes cons'dérables l'année dernière.

Il est connu que la gelée a causé des dommages aux récoltes de l'Ouest, en 1907.

L'article 119, chapitre 85, des statuts revisés prévoit que dans le cas, où les grains auraient été endommagés par la gelée, ou autrement, que la commission chargée de classifier les grains devra en établir une classification spé-

Seulement, cet article de la loi. établit cette règle pour tous les grains, excepté pour les avoines.

C'est cette anomolie, que le Dr McIntyre veut faire disparaître, en faisant adopter son bill 114.

L'année dernière, il est arrivé que des wagons d'avoines ont été mis de côté sans aucune classification commerciale, parcequ'une partie de ces avoines avait eté ge-

Cependant, il a été prouvé que ces avoines ont donné jusqu à 42 livres au boisseau, tandis que des avoines reconnues comme sames, et ayant reçu la plus basse classification, qui sert d'étalon, ne pesaient que 3? livres.

Nous louvons nous rendre compte de la perte qu'ont dû subir un grand nombre de de nos fermiers, l'année dernière, à cause de la gelée qui a endommagé leur récolte.

Le Dr McInty bill d'établir une classification spéciale, et régulière pour les avoines qui ont été endommagées. par la gelée.

Par ce même bill, le député de Strathcona propose en plus de changer la classe 137, qui jusqu'à aujourd'hui, établissait la classification des grains.

Le Dr McIntyre dit qu'une demande spéciale est venue de la population de l'Alberta, d'élever la première classification de l'avoine jusqu'à 42 livres, et que cette classification soit appelée Alberta Extra No. 1.

Le député de Strathcona fait remarquer que si le Parlement se rend au désir des Albertains, que le Manitoba et Saskatchewan demanderont à leur tour des classifications spéciales pour les avoines; ce qui entraînerait de la confusion.

Pour prévenir ces difficultés, le Dr McIntyre rappelle l'article 137, et l'insère de nouveau dans la loi, mais avec une nomenclature toute

La première classification sera Extra No. 1, avoines de l'Ouest, avec un minimum de 42 livres au boisseau.

En plus, le bill pourvoit pour une classification spéciale des avoines, uniquement employées pour la nourriture. Cette classification est connue comme suit: Extra No 1, 37 livres au boisseau; No. 1 "feed", 34 livres au boisseau, lesquelles avoines sont propres, dé barrassées de tout autres graines et saines excepté qu'elles sont gelées. Il y aura aussi un minimum de 32 livres au boisseau.

Il y cura en tout, 8 classifica tions. Cinq pour les avoines abso-·lument saines, et trois pour celles qui auront été endommagées par la gelée.

Le député de Strathcona nous donnera probablement des expliactions plus détaillées quand son bill viendra devant la Chambre, pour la seconde lecture.

Le Dr McIntyre, tout en prenant grand soin de ses électeurs du district de Strathcona, étudie toutes les questions qui intéres- l'industrie des machines agricoles sent l'Ouest en général. El ne au Canada.

perd jamais l'occasion de présenter à la Chambre des Communes, des lois qui ne peuvent qu'améliorer les conditions de la vie de ccux, qui sont à coloniser la par-— à 10½ hrs.∣tic du Canada la plus fertile et qui, avant longtemps, sera la plus pro-

i encourager la construction de bassins de radoub par des compagnies privées.

Cette résolution sera discutée devent le comité de toute la Chambre, jeudi, le 12 courant.

En réponse à M. Foster, l'Hon. LETTRES PARLEMENTAIRES M. Fielding dit, qu'il espère pouvoir présenter le rapport de la commission royale, concernant le service civil, à une date prochaine.

> Le ministre des finances, toujours pour satisfaire la curiosité du député de Toronto Nord, dit qu'aussitôt que le Parlement aura sanctionné la convention Franco-Canadienne, qu'il sera prêt à faire son discours sur le tarif.

M. Lake, député de Qu'appelle, veut savoir quand le rapport de la commission royale, concernant le; grains, sera déposé devant la tions qu'il avait émises, à son re-

L'Hon. M. Fisher, Ministre de

Ces messieurs semblent oublier que le Gouvernement n'a rien à faire avec la production des rapports des commissions royales.

Quand ces commissions ont terminé leurs travaux, elles préparent un rapport qu'elles soumettent au Parlement, aussitôt qu'elles le peuvent.

L'Hon. M. Fielding propose alors la troisième lecture du bill 57, concernant la convention commerciale Franco-Canadienne.

M. F. D. Monk, député de Jacques Cartier, ne critique pas absolument le principe du bill, mais il s'offense de la prétention qui i été émise par le Gouvernement, que cette convention a été conclue dans des conditions différentes, à celles de 1893.

Il reproche au Gouvernement, et surtout à l'Hon. M. Brodeur, d'avoir cherché à faire du capital politique, en voulant faire croire eu peùple, qu'il avait arraché une liberté nouvelle à l'Angleterre, en obtenant de conclure indépendame nent d'elle, nos traités de commer-

M. Monk prétend que les Hon. Messieurs Brodeur et Fielding se sont trouvés à Paris, en 1907, dans Sir Charles Tupper en 1893.

Le député de Jacques Cartier a bien essayé de rapetisser un peu les résultats avantageux, que cette nouvelle convention commerciale nous promet, mais ayant conscience de la faiblesse de son argumentation, il n'a pas insisté.

M. Monk n'a pas eu la main eureuse, quand il a voulu faire oire que cette convention n'aprterait que peu d'avantages, à classe agricole. Il est admis que nos fermiers profitent considéralement des réductions de droits que leurs produits recevront à leur ntrée en 'rance.

Le député de Jacques Cartin critique aussi l'article du traité qui veut que l'échange des produits des deux pays se fasse en ligne diecte, d'un port canadien à un

port français, et vice-versa. Nous doutons fort que les citoyens de la ville de Montréal, où demeure M. Monk, apprécie les critiques du député de Jacques

Cartier. Les dernières remarques de M Monk ont été d'un mauvais goût surprenant, venant d'un homme qui a la réputation d'être bien éle

Ne voyant rien pour justifier une critique sévère de cette convention commerciale, conclue par 'Hon. M. Brodeur et l'Hon. M. Fielding, le député de Jacques Cartier a essayé de ridiculiser l'enthousiasme, avec laquelle nos ministres canadiens ont été reçus, l'été dernier, par la population canadienne reconnaissante.

Il a été jusqu'à condamner les dépenses que la réception faite à nos ministres a pu entraîner.

Encore une fois, nous affirmons que les remarques de M. Monk étaient d'un mauvais goût, et qu'elles out été reçues telles par le public.

M. Adam Zimmerman, député d'Hamilton a fait quelques remarques pour démontrer combien avantageuse cette nouvelle convention commerciale serait, pour

paru dans le "Spectator," journal conservateur d'Hamilton.

ductive.

L'Hon. M. Fielding offre à la Chambre une résolution tendant à encourager la construction de la co centre industriel d'Hamilton.

américaines envoient 9.000 mois- du traité Franco-Canadien. sonneuses et 15,000 faucheuses en France chaque année.

La valeur approximative de ces machines est de \$1,500,000. Aujourd'hui le nombre d'eniployés dans cette industrie à Ha-

milton est de 1,800. On prévoit que ce nombre sera doublé, aussitôt que le traité Franco-Canadien sera sanctionné. Ce nouvel arrangement commer-

cial engagera sûrement toutes les manufactures de machines agricole; américaines, à établir des succursales au Canada. Avant de laisser passer la troi-

sième lecture de ce bill, l'Hon. M. Brodeur a voulu prouver, encore une fois de plus, que les prétentour d'Europe, étaient exactes.

Les conditions dans lesquelles l'Agriculture, répond qu'il n'est | cette convention, commerciale a pas en mesure de satisfaire la cu- été conclue, nous permettent d'afriosité du député de Qu'Appel-|firmer que nous avons enfin conquis notre liberté, dans la conduite des négociations de nos traité commerciaux.

Le ministre de la marine a pro duit, devant le Chambre, la correspondance échangée en 1893 entre Sir Charles Tupper et le Ministre des colonies, et, en 1907, entre Sir Edward Gray, Ministre des affaires étrangères et l'ambassadeur angläis à Paris.

Cette correspondance prouve, hors de tout doute, que nos ministres canadiens ont agit seuls et librement en 1907, tandis qu'en 1893 Sir Charles Tupper – u'était qu'un des trois commissaires, chargés de conclure un traité.

Pour prouver notre assertion, nous publions la résolution, qu'a été adoptée à la conférence de 1894 enue au Canada.

Cette résolution dit "que le fait de donner aux colonies le pouvoir de négocier elles-mêmes leurs traités, leur constituerait une position is dépendants, et briserait en quelles négociations se faisant entre sa glais. majesté, et un souverain étranger, Cour du pouvoir étranger. Comme la même position ou s'est trouvé il est peu probable qu'il puisse les tion d'au moins 5 pour cent sur le jugés de la députation englaise. conduire seul, on lui donnera un droit d'entrée. ssistant d'un pouvoir subordonné, de préférence un délégué du Couvernement colonial.

C'est exactement ce qui est arriré en 1893, lorsque - Sir Charles Tupper fut envoy? > P - Pour ssister l'ambassadeur anglais-Lord Dufferin et un troisième plónipotentiaire, Sir Joseph Crowe qui devait conduire les negociations.

Par contre, il faut lire les instructions de Sir Edward Gray ministre des affaires étrangeres l'ambassade anglaise, à Paris, à propos des négociations qui ont été conduites en France, l'année dernière. Il 655 cont la tre 5. situation.

Dans sa lettre, Sir Edward Grey appelle la politique impériele, baée sur la résolution de 1894, et il ajoute :

"Je ne cro's pas qu'il soit nécessaire d'adhérer, dans le cas actuel, à la lettre de cette entente, dont l'objet était d'empêcher qu'une colonie fasse des négociations avec un pouvoir étranger, indépendamment et à l'insu du gouvernement de Sa Majesté.

"Le choix d'un négociateur est surtout une affaire de conve nance et, dans les circonstances, il sera, certes, beaucoup plus pratique de laisser les négociations entre les mains de Sir Wilfrid Wilfrid Laurier,, du ministre des finances et des ministres canadiens, qui, sans doute, vous tien-

dront au courant. "Siles négociations aboutiseent à Paris, vous signerez le traité conjointement avec le négociateur canadien qui aura plein pouvoir de le faire."

Ce document, suivent nous, rè gle la question pour toujours.

Les conditions dans lesquelles ce traité Franco-Canadien a été conclu ouvrent une ère nouvelle, et ker. Colonel Georges T. Denison établissent l'avènement de notre li- de Toronto et l'Hon. M. Adelard du Canada, vous faites-vous Cheberté fiscale.

M. Brodeur fait aussi l'histori- rer une célébration digne de l'é- vous pes qu'en fait, sans vouloir que des différentes conventions de vénement qui sera célébré au Ca- pénétrer dans le domaine sacré français fissent leur profit de cetcommerce qui eurent lieu depuis nada l'été prochain, le tricentenai- des intentions, cette société exer- te judicieuse remarque faite par le la Confédération, jusqu'à 1907, l're de la fondation de Québec.

A l'appui de son assertion, M. | Nous sommes tous forcés de nous Zimmerman cite un article rendre à l'évidence. Ce n'est bien que les négociations d'un traité en- sur les plaines d'Abraham, a Qué-Le surintendant de la compagnie | tre le Canada et une autre nation, | bec. Harvester d'Hamilton pretend | par des plénipotentiaires canaqu'aussitôt que cette nouvelle con- | diens sans l'intervention du Gou-

Jasques Cartier, que la classe a- judicieusement possible. Actuellement les manufactures gricole bénéficierait que très peu

> de 25 à 23 et un tiers pour cent, présenté sur la commission. selon l'âge; autres animaux, 33 et L'Hou. M. Foster a assailli le fraîches, 30 à 37 et une demic pour pour avoir des renseignements 🗒 cent; les viandes salées, de 40 à qu'il était impossible de donner 50 pour cent; les ocufs, 40 pour si à l'avance. cent; le lait concentré pur, 50 pour cent; les fromages, le beurre ment d'est d'aviser à donner le salé, 331/2 pour cent; les fourrages, plus d'éclat possible à cette céléles foins compris, 331/3 pour cent; | bration nationale. duction est même de 86% pour cent. Les droits sur les pommes de le Prince de Galles a gracieusele nouveau traité.

industriels bénéficieront de la ré-semaine de juillet. duction des droits.

n'est pas sérieux quand il essaie de | Zimmerman' A'Hamilton, Hance faire croire au peuple canadien que | Logan de Cumberland, G. Bosker le nouveau traité ne favorise pas d'Hamilton Est en ont profité pour la classe agricole.

paux articles de production cuna- eux aussi des champs de bataille dienne, qui bénéficieront de la historiques, qui devraient être renouvelle convention commerciale servés et entretenus aux frais de entre autres, l'amiante, le bois de l'Etat. Hyacinthe se réjouit du fait que que l'intérêt de la conversation, de sa ville natale.

On se trouve à Saint-Hyacinthe, les cuirs, les orgues et instruments de musique.

En terminant ses remarques, M. Beauparlant attire l'attention de çais au Canada.

Ces livres étaient frappés d'un Alors, l'opposition a trouvé dans le que sorte le lien de l'empire. Alors | pour cent, comme | les livres an- | re du fusil Ross.

vres français reçussent une réduc-

canadien, mais il ne put pas la fai- clusivement français. re accepter à la majorité de ses collègues.

vantage sera apprécié non seule- | tra pas à péril l'existence de la ment par les Canadiens d'origine manufacture Ross. française, mais aussi par un grand précier à sa juste valeur la belle pis, en discutant l'opportunité langue de Bossuet.

vec le résultat suivant, en faveur | à leur ceuvre nationale. de la sanction du traité 103, con-

avaient combattu le bill de M. que toute la journée de vendredi, le seul but, probablement, de faire de l'obstruction, ont voté pour la sanction du traité.

le Canada, privé des avantages, que cette nouvelle convention commerciale apportera à leur pays. En lisant leurs noms, nous dé-

vinons leur pensée: Messieurs Chisholm, (Huron) Jackson, (Elgin), Lancaster, Marshall, Owen.

Ce traité n'a plus qu'à être sanc tionné par le Sénat pour devenir en force,

Le très Honorable Sir Wilfrid Laurier a proposé à la Chambre la seconde lecture du bill 111 concernant le parc des batailles à Qué-

Ce bill pourvoit un octroi de \$300,000 comme souscription publique à une oeuvre nationale.

En plus, il nomme une commission permanente, composée de M. Georges Garneau, maire de Qué-videntielle à accomplir. bee, Hon. Sir Georges Drummond A PROPOS DES CHEVALIERS vrai que, par essence de défide Montréal, M. Byron E. Wel-Turgeon de Québec, pour prépa-

Cet octroi aidera à l'organisation de la célébration et en plus à qu'en 1907, pour la première fois, la formation d'un parc national

> Cet argent sera placé à la disposition de la commission, qui

Le Premier Ministre reconnaît que si les gouvernements provin-Il énumère les produits sui- ciaux souscrivent des montants vants qui se trouvent favorisés par considérables pour venir en aide ce traité. Les chevaux jouis- au projet national, ils auront cersent d'une réduction de droit | minement acquis le droit d'être re-

un tiers pour cent; les viandes Premier Ministre de questions,

Le point important pour le mo-

enfin les blés et les pommes de Sir Wilfrid Laurier profite de terre: sur ce dernier article la ré- cette occasion pour annoncer au Parlement que son altesse royale 🎏 terre étaient autrefois de 58 cents | ment accepté l'innitiative qui lui a le minot, tandis qu'ils ne sont au- | été faite, par le gouvernement cajourd'hui que de 8 cents, d'après | nadien, d'être présent à cette célébration, à la condition toutefois Enfin 153 produits agrıcoles ou qu'elle soit faite dans la dernière

Plusieurs députés, entre autres, Il nous semble que M. Monk M. A. H. Glarke d'Essex, Adam rappeler au Gouvernement que Après avoir énuméré les princi- dans leur comté respectif ils ont Tel au moulin : 5A

pulpe, etc., le député de Saint- Nous ne voyons pas aucune chose, ce traité favorisera les industriels qui puisse suggérer ces remarques a ces députés.

Naturellement, l'occasion était des industries considérables dans | trop belle pour nos amis les conservateurs, ils en ont profité pour taire de l'obstruction et prolonger la session d'autant.

Il se trouve que sur les plaines ceux qui ont l'avantage de con- d'Abraham a été établi la manunaître la langue française, sur le facture de fusil Ross. Une partie fait que le nouveau traité favorise- de ce terrain a été loué à la comra l'introduction des livres fran- pagnie pour 99 ans afin d'y établir leur manufacture.

internationale connue à des états droit d'entrée de 25 pour cent. Le bill devant la chambre, une justinouveau tarif ne sera que de 15 fication de réveiller toute l'affai-Notre jeune ami, le député de

M. Beauparlant rappelle aussi | Montmagny, en profite pour faire devront être conduites par le re- qu'en 1893, le Gouvernement fran- encore une fois, un pas de clerc. présentant de Sa Majesté, à la çais avait demandé à ce que les li- Il cherche à soulever par son lanrage échevelé et irréfléchi, les pro

Il fait une sortie contre le gou-Le plénipotentiaire canadien de vernement qu'il accuse d'impérial'époque. Sir Charles Tupper s'é- lisme, parce que cette célébration Etats-Unis, qui suivent votre extait engagé à recommander cette du tricentenaire de la fondation de emple? réduction auprès du gouvernement | Québec n'aura pas un caractere ex-

Il veut s'assurer aussi que ce projet de former un parc national M. Beauparlant dit que cet a- sur les plaines d'Abraham ne met- les rangs de ces Chevaliers ir-

Il a trouvé moyen de ramener qu'il y avait pour le Gouverne-A dix heures, le vote fut pris a- ment fédéral de souscrire \$300.000

Ce bill si inoffensif en lui-même ı pris le temps de la Chambre une Un grand nombre de ceux qui partie de la journée jeudi, et pres-Fielding avec acharnement, dans avant d'être lu en troisième lectu-

C'est là un échantillon nouveau de l'obstruction systématique inau-Voilà les noms des Messieurs, gurée par l'Hon. Geo. Enlas Fosqui auraient été heureux de voir ter au commencement de la présente session.

# CHEVALIERS DE COLOMB.

Nous trouvons dans le journal "Croix" une lettre de Monsieur André Chauvreau, à propos des Chevaliers de Colomb. Nous croyons de notre devoir de

publier cette lettre dans les colonnes du "Courrier de l'Ouest". Nous ne voulons pas froisser les sentiments de qui que ce soit, mais nous répétons avec M. Chau-

veau que notre patriotisme soit essez éclairé pour ne rien faire, même indirectement, qui puisse comprimer l'essence de notre éoù nous avons une mission pro-

DE COLOMB.

Pourquoi, Canadiens-Français valiers de Colomb? Ne pensezce une influence funeste sur le ca

# Le plus bel etalage de MANTEAUX pour dames

Nous invitons les dames à venir visiter notreassortiment de manteaux pour le printemps. Ce sont des mantenux nouveaux genre que vous admirerez. Plusieurs sont des échantillons de manteaux dessinés d'après les longues lignes gracieuses qui seront une des caractéristiques de la mode du printemps. Un grand nombre sont dans les nouveaux carreaux ombrés et rayures. Ces manteaux vous donneront une idée des modes qui prévaudront au printemps Ils s ront portés par les dames

# GARIEPY & LESSARD

Coin des aves. McDougall et Jasper ្ត្រីក្នុងជំនុងជំនុងជំនុងជំនុងជំនុងជំនុងជំនុងជងជងជងជងជ**ាពល្**ងពេក្តា

# D. R. Fraser & Co. Limited

EDMONTON MILLS

Fabricants et Marchands de tous matériaux en épinette Chassis, Portes, Lattes, Chaux, Etc. La plus grande importation des bois de la côte du Paciflune.

Les commandes exécutées promptement.

Tel, en ville: 5F Le " Lumberman's Telecode est en usage

participal de la contrata del contrata del contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contra

# ARGENT A PRETER

Sur des propriétés de ville ou de campagne

McManus Bros.

259 ave. Jasper est

Edmonton

 $\mathbb{Z}$ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa $\mathbb{Z}$ 

# L. V. LAPORTE **Marchand Tailleur**

Ligne complete de tweeds anglais, français et écossais Propriétaire de MY VALET

Qui répare et tient vos habits en bon ordre. Satisfaction garantie.

249 Jasper West endandandandandandanda andan andandandandandandandandan ...

ractère national de vos frères des aux jeunes Canadiens irlandais

Avez-vous jamais réfléchi à la puissance de l'arme que vous mettez-aux mains des agents irlandoaméricains quand vous entrez dans

landais? Vos frères au Canada sont Chevaliers de Colomb, peuvent mes une association semblable à nombre d'Anglais qui savent ap- la question des écoles sur le ta- dire ces prosélytes. Etes-vous plus la nôtre, nous marcherons parallè-Canadiens qu'eux? Alors pour-llemen, nous nous unirons même quoi ne pas vous faire nôtres?

Or, pour un Franco-Américain, se faire Chevalier de Colomb, c'est trop souvent, comme l'expérience l'a démontré, devenir, après un certain temps, ce que je ne sais quoi qui n'a plus de nom dans lez absolument faire partie d'une aucune langue, si ce n'est dans le société ayant son siège social aux vocabulaire yankee. Le sentiment | Etats-Unis, que n'allez-vous frapnational disparait peu à peu; et per à la porte de l'"Union Saintl'exploit ordinaire du Chevalierexploit qui n'a rien de chevaleres- trouverez là les mêmes avantages que - c'est de passer de l'église matériels et en plus, ce qui mérile langue française à celle de lan-

gue anglaise. Mais, me direz-vous, les Chevaliers de Colomb forment une

excellente société catholique. Soit, pour les fils de Saint Patrice, mais pour les disciples de Délégué Apostolique, après l'ex-Saint-Jean-Baptiste, c'est ce que amen du rituel de l'"Union", féje ne puis comprendre. L'âme ca-|licita ceux qui l'avaient préparé nadienne-française et l'âme irlan- d'avoir su élaguer tout symbodaise ont si peu d'analogie et sont lisme ayant quelque analogie avec constituées si différemment qu'el- celui de la secte. les n'ont guère de commun que le sensibles dans la mise en prati-

que de ses règles morales! Or quel que soit le degré d'autonomie dont jouissent les diffé- re, même indirectement, qui puisrergie nationale sur aucun des rents groupes de la société et quel- se comprimer l'essence de notre époints de cette terre d'Amérique, les que soient les aspirations de nergie nationale sur aucun des ces groupes au Canada, il n'en reste pas moins — fondamentalement où nous avons une mission pronition, la société est irlandaise el conséquemment gravite dans un

orbe irlandais. J'aimerais que les nombreux Chevaliers de Colomb canadiens-"Semeur", numéro de février, ayant demandé à s'enrôler dans

un des cercles de l'A. C. J. C.: "Nous vous sommes très reconnoissants de la sympathie que vous ious témoignez, mais nous sommes forcés de vous dire: Nos aspirations nationales n'étant pas identiques, nous ne pouvons marcher ensemble. Formez vous-mêà l'occasion pour la revendica-

tion des droits qui nous sont com-

mun et le triomphe des causes qui nous sont également chères.' Enfin, Chevaliers de Colomb canadiens-français, si vous vou-Jean-Baptiste d'Amérique"? Vous te considération, des frères par le sang, la langue et les aspirations, pour ne pas dire que rien ni de près ni de loin ne vous rappelle-

ra les rites maçonniques. Son Excellence Mgr Falconio,

Le langage de cet article est "credo", et encore d'aucun pré- hardi, mais franc. Il repose sur tendent qu'il y a des différences le principe élémentaire de la nationalisation des forces vives de notre race. Que notre patriotisme soit assez éclairé pour ne rien faipoints de cette terre d'Amérique. videntielle à remplir.

André CHAUVEAU.

ON DEMANDE — un homme pour ouvrage général dans un presbytère. Bon salaire, S'adresser au bureau du "Courrier."